



# BIBLIOTHÈQUE

D'UN

HOMME DE GOUT.

TOME TROISIEME.

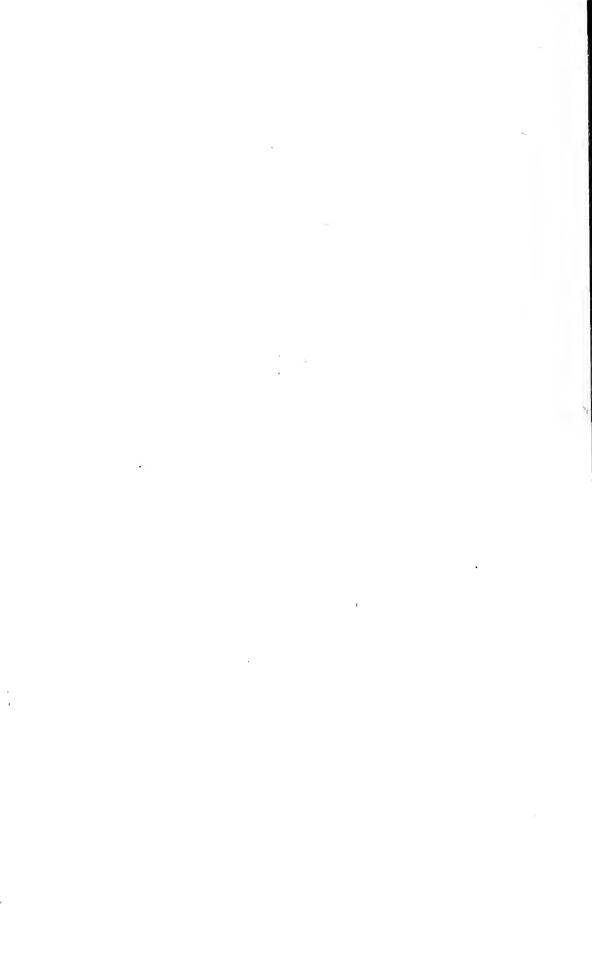

3157n

#### NOUVELLE

## BIBLIOTHÈQUE

D'UN

### HOMME DE GOUT,

0 0

### TABLEAU DE LA LITTÉRATURE

ANCIENNE ET MODERNE,

Dans lequel on fait connoître l'esprit de tous les livres qui ont paru dans tous les genres jusqu'en 1797; avec un jugement sommaire et impartial sur chaque ouvrage, et l'indication des différentes éditions qui en ont été faites, tant en France qu'en pays étranger.

Troisième édition, corrigée et augmentée PAR UNE SOCIÉTÉ DE GENS DE LETTRES.

TOME TROISIÈ ME.



A PARIS,

Chez Des Essarts, libraire, rue du Théâtre François, n°. 9.

L'AN VI. - 1798.

Marine 1

## BIBLIOTHÈQUE

D, U N

#### HOMMEDEGOUT.

#### CHAPITRE PREMIER.

#### DES DICTIONNAIRES.

CE genre d'ouvrage, fort à la mode aujourd'hui, réunit plusieurs avantages, n'en déplaise aux détracteurs, qui ne le considérent que du mauvais côté. Tous les hommes ne sont pas doués de cette mémoire tenace à qui rien n'échappe; les années d'ailleurs affoiblissent cette saculté, lors même qu'elle est bien organisée. D'un autre côté, on ne peut pas toujours rassembler tous les livres qui contiennent, dans un détail approfondi, les vérités qui sont éparses dans les dictionnaires portatifs. Par l'ordre alphabétique usité dans ces sortes d'ouvrages, on trouve recueilli dans un petit nombre de tomes ce qu'il faudroit tirer souvent, avec des recherches ennuyeuses, d'une infinité de volumes qu'on n'a pas toujours, ni les moyens de se procurer, ni le temps de parcourir. Dans un dictionnaire on trouve en un instant ce que l'on a oublié ou ce que l'on n'a jamais eu le

temps d'apprendre. On ne doit donc point être étonné de l'empressement que l'on a, dans notre siècle, pour ces bibliothèques abrégées.

LA CHESNAYE DES BOIS. — Le titre suivant vaut un extrait: I ictionnaire militaire portatif, contenant tous les termes propres à la guerre; sur ce qui regarde la tactique, le génie. L'artillerie, la subsistance, la discipline des troupes, et la marine. On y a joint l'explication des travanx qui serve it à la construction, à la défense des places et à la manœuvre des vaisseaux; les termes des arts méchaniques qui y ont rapport, comme ceux qui sont employés par les maçons, charpentiers, menuisiers, forgenrs, serruriers, et autres; des détails historiques sur l'origine des différentes espèces tant d'offices que des armes qui out eté en usage. Par M. la Chesnaye des Bois. Trois volumes in-80, 1745 et 1758.

Jombert. — Dictionnaire portatif de l'ingénieur et de l'artilleur, contenant l'explication des termes de mathématiques, d'arithmetique, d'argèbre, d'analyse, des nouveaux caïculs de géométrie, de méchanique, d'hydraulique, de physique, de cosmographie, de navigation, d'architecture navale, d'architecture civile, de coupe des pierres, de maçonnerie, de charpeuterie, de menuiserie, de jardinage, d'architecture hydraulique, d'architecture militaire on foctification, de la guerre, des sièges, d'artillerie, des mines, de tactique on art militaire, etc.; avec une analyse exacte de ces sciences et arts, un précis historique des principales

découvertes qui y ont été faites, et une exposition abrégée des meilleurs ouvrages qui ont paru sur chacune de ces matières: par Charles-Antoine Jombert: volume in-8°, grand format, 1768.

DE VIRLOYS. — Le Dictionnaire d'architecture civile, militaire et navale, ancienne et moderne, par M. Roland de Virloys, trois volumes in 8, 1768, n'est point une compilation des autres livres de ce genre; c'est un ouvrage absolument neuf, où l'on a tâché d'unir dans les définitions des termes et dans l'explication des choses, la précision à la clarté.

Ce Dictionnaire est divisé en deux parties, dont la distribution n'interrompt point l'ordre alphabétique : l'une, purement didactique, présente tous les termes propres à l'architecture et aux arts qui y ont rapport; l'autre, historique, fait connoître tous les artistes, et contient une notice de leurs principaux ouvrages.

ÉLOY. — Le Dictionnaire historique de la médecine, par M. Eloy, deux volumes in-8°, 1755, a tous les caractères d'une compilation bien faite; c'est un amas de matériaux tirés des meilleurs livres de médecine. La principale utilité de ce Dictionnaire est de faire connoître tous les ouvrages que les médecins, chirurgiens, chymistes, botanistes, etc. ont composés sur les matières analogues à leur profession.

Savérien. — L'histoire seule des mathématiques a occupé plusieurs grands hommes ; il n'avoit cependant paru jusqu'ici que des fragmens de cette histoire. Dans le nouveau Dictionnaire de M. Savérien sur cette science, cet important objet paroît rempli; on y trouve à chaque article l'origine et le progrès des connoissances qui en font le sujet : ainsi à ceux d'astronomie, géométrie, physique, éclipse, musique, etc., on lit l'histoire de ces sciences; et tout cela est appuyé sur les mémoires ou les ouvrages les plus authentiques, que l'auteur a soin de citer.

M. Saverien a donné une nouvelle preuve de son amour pour les recherches savantes et les collections utiles, dans son Dictionnaire historique, théorique et pratique de marine, deux volumes in 8°. On y trouve rassemblé tout ce qui concerne la science de la marine, c'est-à-dire la définition des termes qui lui sont propres, l'histoire, la théorie et la pratique de la navigation. Dans un discours préliminaire, l'auteur trace le plan de son ouvrage, et rend compte des moyens qu'il a employés pour le conduire à la plus grande persection. L'objet sur lequel il paroît s'être exercé avec plus de soin et de recherches, c'est l'histoire de la construction des vaisseaux : comment les anciens les construisoient; de quelle manière ils les conduisoient; quels voyages ils ont entrepris, et en quoi consistoient leurs forces maritimes, leur discipline, leurs usages.

D'Alembert et Diderot. — Le Dictionnaire encyclopédique étoit une entreprise immense; on n'en sauroit trop louer les auteurs, qui ont en besoin de beaucoup d'habileté et de beaucoup de courage pour surmonter les difficultés. En rassemblant les arts et les sciences dans un corps, ils en ont facilité l'étude; ils ont rendu

service à la république des lettres, dont ils méritent toute la reconnoissance. Le secours qu'ils offrent ne formera point de savans, à la vérité; il invite seulement à le devenir; et quoiqu'en flattant la paresse et la vanité il doive produire d'un côté des hommes superficiels, de l'autre il peut contribuer à étendre davantage les lumières de ceux qui cultivent les lettres, en leur faisant découvrir les rapports qu'ont entre eux les divers objets de nos connoissances. Quelle supériorité de talens ne demande point un si vaste travail! On est prévenu en sa faveur par la lecture de la préface, qui est de d'Alembert. C'est un morceau de génie, où brille un savoir exquis, revêtu de toutes les graces du style : on y voit un esprit noble, élevé, vraiment philosophique; un discours nourri, pour ainsi dire, de réflexions lumineuses, qui forment un tissu très-serré et très-délicat.

Il y a eu plusieurs éditions de l'Encyclopédie; celle qui est originale est la plus estimée: elle est composée de vingt-huit volumes in-folio, de cinq volumes de supplémens, et de deux volumes de tables. La seconde édition, qui est celle de Genève, est également in-folio; elle a moins de valeur. L'Encyclopédie a été imprimée in-4° et in-8°. On continue dans ce moment une nouvelle édition in-4°, sous le titre d'Encyclopédie par ordre de matières. Il y a déja un grand nombre de livraisons; mais on ignore quand cet ouvrage volumineux sera terminé.

De Fontenay. (l'abbé) — Le Dictionnaire des artistes, rédigé par l'abbé de Fontenay, en deux volumes in-8°, 1776, retrace l'histoire de chaque ait en particulier, en

le présentant d'abord au berceau, et en indiquant la snite, les progrès successifs qui l'ont conduit au plus haut degré de splendeur. La lecture de cet ouvrage apprend de quelle manière cette progression s'est faite; et, en rappro hant les différentes découvertes des génies de tous les siè les, on pour a conneître aisément quelle a toulours été la marche de l'esprit humain. On ne s'est point bonné à parler des architectes, des peintres, des graveurs, des sculpteurs, des musiciens, des acteurs, des danseurs, en un mot de tous ceux qui ont cultivé les arts agréables: mais on a réparé l'omission qu'on trouve dans plusieurs ouvrages sur les artistes, en faisant connoître les imprimeurs, les horlogers, les machinistes, enfin tous ceux que l'on entend par le nom de méchaniciens.

Le P. Paulian. — Le Dictionnaire de physique du P. Paulian renferme dans un volume in-8° imprimé en 176°, tout ce qu'il y a de plus intéressant dans la physique et dans les sciences physico-mathématiques. Ce n'est point un amas confus et informe de matières rassemblées sans autre ordre que celui des lettres de l'alphabet; c'est une collection faite avec goût et bien ordonnée.

Valmont de Bomare. — Le Dictionnaire raisonné universel d'histoire naturelle, par Falmont de Bomare, nous offre en entier le spectacle dont nos histoires naturelles nous déroboient une partie; et ce spectacle, déja si ravissant en lui-même, il nous le rend non-seulement plus agréable et plus facile, en présentant sur-le-champ

à chacun l'objet que chacun veut voir, mais encore insimiment instructif et utile. Ce livre, en nous montrant les productions de la nature, nous en fait voir en même temps l'usage, soit pour nos besoins, soit pour nos plaisirs.

On peut aussi le regarder, à beaucoup d'égards, comme un traité profond et suivi de matière médicale, d'agriculture, de jardinage, de commerce, des arts et de physique. Le savant y trouvera le résultat de ses connoissances et de ses études; et l'homme du monde, pour qui tout est quelquefois nouveau dans la nature, pourra recourir à cet ouvrage, comme à la source d'un amusement agréable, instructif et varié.

Anonymes. — Deux amis, qui ont souvent visité ensemble des cabinets d'histoire naturelle et de curiosités, ont pensé que des notices qu'ils avoient rassemblées pour leur propre instruction, seroient également utiles à ceux qui auroient le même goût qu'eux. Ces notices, qui forment un volume in-8°, imprimé en 1771, sous le titre de Manuel du Naturaliste, sont courtes et agréables.

Le Manuel du Naturaliste est un abrégé de tous les ouvrages de ce genre, sur-tout les plus modernes, qui ont paru jusqu'à présent. Son mérite consiste dans la prodigieuse variété des objets, dans l'ordre des faits, dans la briéveté de la narration, dans les traits saillans et les anecdotes piquantes; enfin dans l'art avec lequel on a su réunir en un volume portatif tout ce qu'il y a, soit en histoire naturelle, soit en antiquités, de plus vrai, de plus amusant et de plus utile.

FAVART. (l'abbé) — Les dictionnaires d'histoire naturelle qui ont paru jusqu'à présent, n'ont presque point fait mention de la partie du règne animal qui comprend les testacées, c'est-à-dire les coquillages en général, ou n'out adopté qu'un ou deux auteurs, sans entrer dans la nomenclature ancienne et moderne des espèces. C'est ce qui a déterminé l'abbé Favart à composer un dictionnaire particulier des testacées, qui tiendra sans contredit un rang distingué parmi les meilleurs livres de ce genre. Son ouvrage a pour titre: Dictionnaire d'histoire naturelle, qui concerne les testacées ou les coquillages de mer, de terre et d'eau douce; avec la nomenclature, la zoomorphose et les différens systèmes de plusieurs célèbres naturalistes anciens et modernes : ouvrage qui renferme la description détaillée des figures des coquilles, l'explication des termes usités, les propriétés de plusieurs de ces coquilles, et des notes en partie des endroits où elles se trouvent : trois volumes in-8°, petit format.

Buc'hoz. — Le Dictionnaire raisonné des plantes, par M. Buc'hoz, est le fruit de vingt ans de travaux, de recherches et de voyages dans les dissérentes contrées de la France. L'auteur dit y avoir sacrisé sa jeunesse, ses veilles et sa sortune. Parvenu aux deux tiers de sa carrière, épuisé de peines et de fatigues, il ne lui reste, ajoute-t-il, que « la gloire et l'avantage d'avoir été le premier qui ait essayé de donner une histoire générale de tous les végétaux de la France ». Il donne d'abord dans chaque article la description générique de la plante, avec les nons que sui ont imposés Tournesort et Linnœus,

les deux meilleurs botanistes, et les noms françois et triviaux sous lesquels nous la connoissions. Il parcourt ensuite les différentes espèces de plantes, principalement celles qui se trouvent en France, en indiquant les endroits où ces espèces croissent le plus comunément; il donne une notice des insectes qui se nourrissent sur ces plantes; et quand elles sont de la famille des potagères et fruitières, il fait part au public des moyens qu'on peut employer pour faire périr ces insectes; il explique enfin la manière de cultiver les plantes, lorqu'elles exigent une autre culture, suivant les différens sols et la diverse température du climat, et finit par le détail de leurs propriétés.

Massé. — Le Dictionnaire portatif des Eaux et Forêts, in 8°, 1766, par M. Massé, traite de tout ce qui appartient à la police générale établie par les ordonnances et les réglemens pour la conservation des eaux et forêts,

Anonyme. — Dictionnaire théorique et pratique de la chasse, deux volumes in-8°, 1769. Depuis la suppression de la féodalité, ce Dictionnaire n'est d'aucune utilité.

Anonyme. — Le Dictionnaire portatif de commerce, contenant la connoissance des marchandises de tous les pays, et les principaux articles concernant le commerce, l'économie, les arts, les manufactures, les fabriques, la minéralogie, les drogues, les plantes, les pierres précieuses, etc., cinq volumes in-8°, peut être regardé comme une bibliothèque portative, dont les différens articles, rangés par ordre alphabétique, donnent des notions

promptes, faciles et satisfaisantes, sur toutes les matières premières, et sur celles qui sont mises en œuvre par l'industrie. Comme la théorie du commerce n'entroit point dans le plan de ce dictionnaire, il a été facile à l'auteur de donner de l'étendue aux articles d'industrie, et à ceux qui regardent les beaux arts.

JAUBERT. (l'abbé) - Plusieurs écrivains nous ont donné des notions utiles sur les aits et métiers; entre autres, la Marre, dans son Traité de la police; Savary, dans son Dictionnaire du commerce; les auteurs du Dictionnaire encyclopédique, et l'académie des sciences, dans les descriptions qu'elle a continuées avec tant de succès: mais ces ouvrages ne sont pas, à beaucoup près, à la portée de tout le monde par leur etendue et par leur cherté. Cette considération a fait penser que le public pourroit recevoir avec plaisir un ouvrage moins volumineux, dans lequel il trouveroit des notions exactes sur les arts et métiers qui sont la cloire et la richesse de la nation. Tel a été le but que l'on s'étoit proposé, en donnant la première édition d'un dictionnaire, en deux volumes in-80, qui parut en 1766. Cette édition étant épuisée, on s'est vu dans la nécessité de le réimprimer; et l'abbé Jaubert, de l'académie des sciences de Bordeaux, s'est chargé du soin de cette nouvelle édition : c'est à son zèle et à des recherches aussi pénibles qu'exactes, que Fon doit le degré de perfection auquel ce livre est parvenu. M. Baumé, dont nous avons plusieurs mémoires imprimés parmi ceux des savans étrangers, et différens ouvrages de chymie et de pharmacie, a revu les arts qui dépendent de la chymie et de la physique, dont il avoit traité dans la première édition. Les écrits savans de MM. de Réaumur, Macquer, Hellot, Duhamel, Geoffroy, Bourgelat, la Guérinière, et d'une infinité d'autres, ont été du plus grand secours.

DE Mouny (le chevalier) a donné un livre qu'on peut mettre au rang des dictionnaires, quoiqu'il ait pour titre, Tablettes dramatiques, contenant l'abrégé de l'histoire du Théâtre françois, l'établissement des théâtres à Paris, un dictionnaire des pièces, et l'abrégé de l'histoire des auteurs et des acteurs.

Anonyme. – Le Dictionnaire héraldique est devenu inutile depuis l'extinction de la noblesse.

Sabbathier. — Nous avons de cet auteur un Dictionnaire pour l'intelligence des auteurs classiques, grecs et latins, tant sacrés que profanes, contenant la géographie, l'histoire, la fable et les antiquités. Ce Dictionnaire est estimé.

Osmont. — Dans son Dictionnaire typographique, historique et critique des livres rares, singuliers, estimés et recherchés en tous genres, contenant, par ordre alphabétique, les noms et surnoms de leurs auteurs, le lieu de leur naissance, le temps où ils ont vécu, et celui de leur mort, avec des remarques nécessaires pour en distinguer les bonnes éditions, et quelques anecdotes historiques, critiques et intéressantes, tirées des meilleures sources, deux volumes in-8°, 1768, l'auteur, pour compléter tout ce qui peut intéresser la curiosité des amateurs,

a placé à la fin de l'ouvrage, 1º. plusieurs catalogues des livres qu'on cherche ordinairement à se procurer, pour peu que l'on aime les belles éditions, tels que les anteurs classiques com notis variorum, ceux qui ont été imprimés ad usum delphini, les Elzevirs, les Barbou, etc.; 2º. la chronologie des pères de l'église grecs et latins, celle des poètes grecs anciens, et celle des poètes latins, pour en faciliter l'arrangement dans un catalogue ou une bibliothèque; 3º. la liste des livres qui composent la Collana græca et la Collana latina; 4º. le catalogue exact de ce qu'il faut pour former une collection complète des mémoires du clergé, procès-verbaux, 1 apports, et autres pièces.

Hurraut publia en 1775 le Dictionnaire des mots homonymes de la langue françoise, en un volume in-12, pour l'utilité des étrangers et de la jeunesse. Ce mot grec, homonymes, signifie même nom. Il y a dans toutes les langues mortes et vivantes, mais surtout dans la langue françoise, une soule de mots homonymes, c'est-à-dire qui se prononcent et s'écrivent de la même manière ou presque de même, et dont la signification est tout-à-fait différente; par exemple, ceint, cinq, sain, sein, saint, seing, ont la même prononciation, et ne signifient pas la même chose, ainsi, que poids, pois, poix, etc. etc. etc. On sent toute l'utilité d'un pareil ouvrage, non seulement pour les étrangers, mais même pour la plupart des François qui n'ont point fait d'études, et que les homonymes embar-. rassent continuellement, soit pour la prononciation, soit pour l'orthographe. Les uns et les autres y trouveront

des principes sûrs et des exemples lumineux, qui les guideront à ce double égard.

Barral. (l'abbé) — On trouve non seulement tous les traits historiques que fournit la Bible, mais encore des explications théologiques sur différens points, et des réflexions critiques, dans un gros volume in 8°, intitulé Dictionnaire portatif, historique, théologique, géographique, critique et moral de la Bible, pour servir d'introduction à l'Ecriture sainte, par l'abbé Barral, 1756.

Сномрий. — Le petit volume portatif de Chompré, intitulé Dictionnaire abrégé de la Fable, a été suivi d'un autre volume du même format, qui a pour titre, Dictionnaire abrégé de la Bible, et a le même mérite et la même commodité que le précédent. Rien de plus ordinaire que le besoin de se rappeler un trait de la Bible ou de la Fable, qui ne revient pas d'abord à la mémoire; on est aidé sur-le-champ par ces deux Dictionnaires, et l'on se trouve en état d'en aider d'autres.

On a fait dans les deux ouvrages une attention particulière à l'iconologie, c'est-à-dire à l'explication des statues, des tableaux, des bas-reliefs et des gravures, dont les sujets, avec leurs symboles fidèlement marqués par les artistes, sont tirés de l'un ou de l'autre de ces livres: voici de quelle manière on s'instruit de cette partie essentielle, dans les deux petits manuels. Pour savoir, par exemple, ce que c'est qu'une figure d'homme portée sur un aigle, ou en ayant un à ses côtés, vous cherchez le mot aigle, qui, dans le Dictionnaire de la

Fable, renvoie à Jupiter ou à Ganymède, et, dans le Dictionnaire de la Bible, à S. Jean l'évangéliste.

Le P. Richard. — Cet auteur et ses confrères ont donné le Dictionnaire des sciences ecclésiastiques, en six volumes in-folio, 1763.

Dom Pernety a rendu un service essentiel aux savans et à tous les amateurs de la chymie, en publiant son Dictionnaire mytho-hermétique, dans lequel on trouve les allégories fabuleuses des poètes, les métaphores, les énigmes et les termes barbares des philosophes hermétiques, expliqués; un seul volume in-8°, 1758. C'est une espèce de table raisonnée et très-instructive pour l'intelligence des livres de chymie, qui concernent l'art hermétique. L'auteur y donne non seulement la connoissance de tous les mots étrangers dont les adeptes ont composé leur langage, mais encore de ceux dont le vulgaire, chez les Égyptiens, les Grecs et les Romains, forma sa religion. Ce Dictionnaire est très-savant et très utile, quoiqu'il y ait quelques fautes, quelques erreurs, quelques omissions.

Un autre ouvrage de dom Pernety dans le genre du précédent est son Dictionnaire portatif de peinture, sentpture et gravure, un volume in-8°, 1756, avec un traité pratique des différentes manières de peindre, dont la théorie est développée dans les articles qui en sont susceptibles. L'auteur a cru devoir égayer ces matières sérieuses par des anecdotes tirées des vies des peintres de toutes les écoles. On lit avec plaisir et ces vies, et ces anecdotes : quant aux articles qui forment le corps

de l'ouvrage, on souhaiteroit que l'auteur y eût apporté un peu plus d'exactitude; les renvois ne sont point assez sidèles.

Vandermonde. — Son Dictionnaire de santé, imprimé d'abord en deux volumes in-8°, 1759, et ensuite en trois, est très-utile.

Dictionnaire domestique. — On publia en 1764 un livre divisé en trois volumes in-80, sous ce titre: Dictionnaire domestique portatif, contenant toutes les connoissances relatives à l'économie domestique et morale, où l'on détaille les différentes branches de l'agriculture, la manière de soigner les chevaux, celle de nourrir et de conserver toutes sortes de bestiaux, celle d'élever les abeilles, les vers à soie; et dans lequel on trouve les instructions sur la chasse, la péche, les arts, le commerce, la procédure, l'office, la cuirine, etc.; ouvrage également utile à ceux qui vivent de leurs rentes ou qui ont des terres, comme aux fermiers, aux jardiniers, aux commercans et aux artistes. Ce qu'on peut dire à la louange de ce livre, c'est qu'il forme une véritable encyclopédie, sans faste et sans inutilités, ne renfermant que ce qu'il est nécessaire de savoir et de pratiquer.

Buc'noz a donné un Dictionnaire vétérinaire et des animaux en quatre volumes in-8°.

Anonyme. — Un anonyme a publié en deux volumes in 8°, en 1761, un Dictionnaire du citogen, ou Abrégé historique, théorique et pratique du commerce; contenant ses principes, le droit public de l'Europe relativement au négoce; les productions, soit de la nature

merce; la notice des fabriques nouvellement établies; l'explication des principaux termes qui ont rapport au trafic et au change; le nom des villes, provinces et royaumes commerçans, avec le détail de leur négoce et la description de leurs colonies; les compagnies de commerce françoises et étrangères qui méritent d'être connues; les banques, chambres d'assurances, comptoirs et autres établissemens formés pour la sûreté et la commodité du négoce; les principales foires de l'Europe; l'évaluation précise des espèces d'or et d'argent; la manière dont on tient les écritures dans différentes places, leurs usages pour le paiement des lettres de change; diverses observations au sujet de leurs poids, mesures, monnoie, change, etc.

Bilhard est auteur d'un Dictionnaire poétique portatif, qui contient l'histoire fabuleuse des dieux et des héros de l'antiquité païenne; ouvrage utile et même nécessaire aux jeunes gens pour l'intelligence des poètes, 1759, volume in-8°, petit format. Ce recueil est un des mieux faits que nous ayons en ce genre, et peut servir non seulement aux jeunes gens à qui il est destiné, mais aux personnes instruites, dont la mémoire est souvent en défaut.

Pour ne pas trop grossir cet article, nous nous contenterons de citer les titres de quelques autres Dictionnaires, parmi lesquels chacun pourra choisir ceux qui conviennent le mieux à son état et au genre de connoissances qu'il veut acquérir. Dictionnaire abrégé de peinture et d'architecture, par l'abbé de Marsy, deux volumes in-12.

- anatomique, par Tarin, in-4°.
- d'agriculture, par des Bois, deux volumes in-8'.
- d'amour, par Dreux du Radier, in-12.
- d'architecture, par d'Aviler, augmenté par Savérien, in-4°.
- de chymie, par Macquer, deux volumes in-8°.
- de médecine, traduit de l'anglois par Diderot, Eidons et Toussaint, six volumes in-folio.
- de musique, par Jean-Jacques Roussean, in-4° et in-8°.
- de mythologie, par l'abbé de Claustre, trois volumes in-12 et deux volumes in-8°.
- de titres originaux pour les fiefs, le domaine, l'histoire, la généalogie, etc., par Blondeau de Chernage, in-12.
- des alimens, vins et liqueurs, par Briand, trois volumes, in-12.
- des antiquités romaines, traduit et abrégé de celui de Pitiscus, par l'abbé Barral, trois volumes in-8°.
- des eas de conscience, par de Lamet et Fromageau, deux volumes in-folio.
- des dits et faits mémorables, par Lacroix, deux volumes in-8°.
- des graveurs anciens et modernes, par Basan, in-12.
- des livres jansénistes, par le P. Patouillet, quatre volumes in-12.
- des passions, des vertus et des vices, par l'abbé Sabatier, deux volumes in-8°.
- des postes, par Guyot, in-4°.
- des proverbes françois, par Panckoucke, in-8°.
- des rimes, par Richelet, in-8°.
- des sciences, par Thomas Corneille, augmenté
  Fontenelle, deux volumes in-folio.

- Dictionnaire du droit françois, par Ferrière, deux volumes in 4°.
- Le petit Dictionnaire du Temps, par Ladmiral, in-8°.
- Dictionnaire étymologique des termes d'architecture, par Gastellier de la Tour, in-12.
- héraldique, par Caron, in-16.
- héraldique, par Chevillard . in-12.
- historique des mænrs, usages et coutumes des François, par des Bois, trois volumes in-8°.
- iconologique, par Lacombe de Prézel, in-12.
- interprète de matière médicale, par Julliot, in-8°.
- lyrique portatif, ou choix des plus jolies ariettes, par du Treuil, deux volumes in-8°.
- ou Traité de la police générale des villes, par Frominville, in-4°.
- pittoresque et historique, ou description des monumens de Paris, de Versailles, Marly, etc., par Hébert, deux volumes in-12.
- portatif, comprenant la géographie et l'histoire universelle, huit volumes in-8°.
- portatif de mythologie, par Richer, deux volumes in-8°.
- portatif des bêtes, par *Dreux du Radier*, trois volumes in-8°.
- portatif des cas de conscience, par Morenas, trois volumes in-12.
- raisonné de la France, par Robert, six volumes in-8°.
- raisonné des eaux et forêts, par Chailland, deux volumes in-4°.
- historique des sièges et des batailles, par Lacroix, trois volumes, in-8°.
- de l'industrie, six volumes in-8°.
- des merveilles de la nature, par Sigaud de la Fond, deux volumes in-8°.

- Dictionnaire de toutes les sciences, par Robinet, trente volumes in-4°.
- de peinture, par Watelet et Lévesque, cinq volumes in-8°.
- économique, par Chomel, trois volumes in-folio.
- des jardiniers, par Miller, dix volumes in-4°, avec figures.
- des portraits des hommes illustres, avec plus de quatre cents portraits d'hommes célèbres, trois volumes in-8°.
- étymologique et raisonné des racines latines, à l'usage des jeunes gens, par Court de Gebelin, 1780, in-8°.
- raisonné du jardinier françois, par Filassier, Paris, 1791, deux volumes in-8°.

#### CHAPITRE II.

DES OUVRAGES PÉRIODIQUES.

#### S. PREMIER.

Des Journaux littéraires.

Sallo. — Linvention des journaux est due à Sallo, conseiller au parlement de Paris, qui fit paroître le Journal des Savans l'an 1665, sous le nom de Hédouville. Nous avons joui paisiblement de l'honneur de cette invention jusqu'en 168-, que Wolfius, savant allemand, s'avisa de nous le contester pour en revêtir Photius, qu'on doit ranger plutôt dans la classe des bibliographes que dans celle des journalistes.

La forme du Journal des Savans n'a pas été toujours la même. Dans les commencemens on se contentoit d'indiquer l'usage des livres modernes, et d'en porter des jugemens sans aucun extrait : mais pen à peu ce journal est devenu analytique; et s'il n'a pas eu une aussi grande vogue que les antres journaux qui ont paru depuis, il n'eu a pas moins été rédigé avec soin par des gens de lettres distingués.

BAYLE. — Le Journal des Savans fut le père d'une quantité d'autres journaux. Depuis 1665 on en a vu paroitre et disparoitre plus de deux cents, écrits en diverses langues. Bayle, surpris de voir qu'en Hollande, où il y avoit tant de libraires et une si grande liberté d'imprimer, on ne se fût pas encore avisé de donner un journal de littérature, en publia un au commencement de 1684, sous le titre de Nouvelles de la république des lettres. Il avoit l'art d'égayer toutes ses matières, et de tenfermer en peu de mots l'idée d'un livre.

Basnage. — Les occupations multipliées de Bayle, et quelques maladies, l'ayant obligé de discontinuer ses Nouvelles au mois de février 1687, Basnage de Beauval les reprit à sa sollicitation, au mois de septembre de la même année. Il les publia sous le titre d'Histoire des ouvrages des savans, et les poussa jusqu'au mois de juin 1709. La modération et le désintéressement conduisoient sa plume. Ses extraits étoient bien faits; mais son style étoit trop gêné, trop maniéré.

Le Clerc. — Jean le Clerc, ministre à Amsterdam, émule de Bayle, entreprit aussi un journal dès 1686, et le publia sous le titre de Bibliothèque universelle et historique: mais après le vingt-cinquième volume de cet ouvrage savant et curieux, il lui donna celui de Bibliothèque choisie, pour servir de suite à la Bibliothèque universelle. Cette Bibliothèque choisie commença en 1703, et finit en 1713, après le vingt-septième volume. En 1715, le Clerc fit encore paroître la Bibliothèque

aucienne et moderne, qu'il continua jusqu'à ce qu'affoibli par l'âge il fut obligé de quitter la plume.

Autres Journalistes. — De tous les journaux qui parurent ensuite en Hollande, aucun ne fut mieux écrit que le Journal littéraire, commencé à la Haye en 1713. Divers écrivains connus, tels que s'Gravesaude, Salleugre, Van-Effen, Saint-Hyacinthe, y travaillèrent successivement. Les auteurs lisoient les ouvrages avec réflexion: leurs jugemens étoient exacts et sans partialité; mais, sous prétexte de donner des analyses, ils copioient une partie du livre qu'ils analysoient, défaut qu'on a reproché à plusieurs autres journalistes.

Journal de Trévoux. - Les jésuites ont été longtemps en possession d'un journal connu sous le titre de Mémoires pour l'histoire des sciences et des beaux arts. Il seroit dissicile de faire connoître les différentes personnes qui ont eu part à ce travail, commencé en 1701. On y trouvoit des extraits très-bien faits; mais, pendant un certain temps, les controverses du jansénisme et du molinisme y tenoient trop de place : le néologisme et les phrases de collège défiguroient le style, et l'on sentoit un peu trop que, dans la distribution des éloges et du blâme, les auteurs distinguoient leurs amis de leurs ennemis. Ce journal n'a jamais été plus intéressant ni plus utile que quand le P. Berthier y a travaillé. Il a su répandre dans ses différens extraits une sagesse de critique, une pureté de goût, une sûreté d'érudition qu'il seroit à sonhaiter de voir dans tous les journaux.

On a donné l'Esprit des journalistes de Trévoux, et l'abbé Grosier a publié trois volumes de morceaux choisis tirés de ce journal, sous le titre de Mémoires d'une société célèbre.

Desfontaines. (l'abbé) — Il y a eu une autre espèce de journaux littéraires, plus piquans encore que ceux qui sont connus ordinairement sons ce nom. On voit que nous avons en vue les feuilles périodiques dont l'abbé Desfontaines donna la première idée vers l'an 1732. Son premier ouvrage en ce genre parut sous le titre de Nouvelliste du Parnasse. Il sut supprimé peu de temps après : mais, en 1735, il obtint un nouveau privilège pour des feuilles périodiques; ce sont celles qu'il intitula Observations sur les écrits modernes. On les supprima encore en 1743; cependant l'année suivante il en donna de nouvelles, sous le titre de Jugemens sur les onvrages nouveaux. Il explique lui-même, à la tête de son Nouvelliste du Parnasse, comment il prétendoit exécuter son projet. « Notre but n'a jamais été, dit-il, de faire des extraits des livres nouveaux; nos lettres sont destinées à des réflexions sur des ouvrages d'esprit, et sur d'autres, lorsqu'ils amènent l'occasion de dire des choses agréables ou curieuses. Ce n'est pas sans raison que nous avons choisi le genre épistolaire; outre que le style en est libre et aisé. certains tours qui lui sont familiers donnent de l'éclat et de la vivacité aux réflexions. »

Il y a en effet de la chaleur dans les feuilles périodiques de l'abbé *Desfontaines*; son style est vif, clair, naturel, et assaisonné du sel de la critique. Il avoit

sur-tout une adresse cruelle et singulière à donner le change aux auteurs mêmes qu'il critiquoit; et tel écrivain a été le remercier d'une louange ingénieusement équivoque, qui s'est ensuite apperçu qu'il s'étoit laissé honteusement tromper par son style à deux faces. On n'auroit peut-être que des louanges à lui donner, s'il se sût toujours montré un censeur impartial, s'il eût toujours en soin de couvrir de sleurs l'épine dont il piquoit: mais l'humeur et la passion ont souvent conduit sa plume. Sa mordante ironie n'a pas épargné les auteurs les plus illustres. Peut-être n'agissoit-il ainsi que pour s'attirer un plus grand nombre de lecteurs. Il n'ignoroit pas que le vulgaire s'amuse volontiers des querelles, et voit avec une secrète satisfaction ceux qui ont forcé son estime, exposés eux-mêmes à la risée publique.

Boileau, comme poète, n'a fait qu'effleurer les auteurs, et jeter en passant du ridicule sur quelques-unes de leurs productions, au lieu que l'abbé Desfontaines est entré dans des détails aussi instructifs qu'agréables. Personne n'avoit plus étudié que lui les règles et les raisons des règles; personne ne les a développées avec plus de finesse, d'agrément et de clarté. Le brillant et la solidité, la justesse et la vivacité, l'érudition et le choix, la force et la légèreté, l'abondance et la précision, la délicatesse et l'enjouement, l'exactitude et la pureté du langage: voila ce qui caractérise cette plume célèbre. Il avoit le coup-d'œil infaillible; il saisissoit parfaitement le ridicule, dans le goût d'Horace et de Lucien; il tiroit habilement d'un ouvrage tout ce qui pouvoit piêter à la plaisanterie, et tourner à l'amusement

ou à l'instruction de son lecteur. Il surprenoit en quelque sorte l'endroit foible qui échappoit aux yeux les plus attentifs, et que l'indulgent auteur se cachoit à luimême. Formé dès sa plus tendre jeunesse à l'école des bons écrivains de tous les siècles, il s'étoit fait, sur la nature des ouvrages d'esprit, des principes invariables, dont le flambeau l'éclairoit dans la lecture des écrits modernes. Avec quel courage et quel succès ne s'est-il pas opposé à l'irruption de ces hardis novateurs, de ces ingénieux pygmées, ivres du sol espoir de détruire l'ancien Parnasse, d'y élever une autre montagne à leur fantaisie, et de substituer aux couleurs de la nature le vernis de l'art, à l'or des Rousseau le clinquant des la Motte! Semblable au dragon gardien du jardin des Hespérides, il veilloit à la porte du temple du goût, pour empêcher l'invasion de l'ignorance et du faux bel esprit. Il repoussoit d'un bras d'airain le précieux néologisme, l'affectation du style, l'importun étalage de la fausse érudition, la ridicule recherche des idées singulières, la bizarre alliance de mots étonnés de se voir mariés, la tournure sophistique des pensées triviales: ennemis sans cesse renaissans, qu'il terrassoit toujours avec de nouvelles armes.

Granet (l'abbé) — L'abbé Desfontaines, malgré son activité infatigable et sa facilité d'écrire, n'auroit pu remplir lui seul ses engagemens, s'il ne se fût associé des écrivains habiles, qui saisissoient sa manière, et l'aidoient avec d'autant plus de succès, qu'ils étoient eux-mêmes très-exercés dans le genre polémique. L'abbé Granet travailla avec lui pendant sept ans aux

Observations. Plus critique par intérêt que par caractère, il ne travailleit qu'à contre-cœur à ces ouvrages hebdomadaires, qui font souvent beaucoup d'ennemis sans procurer beaucoup de gloire: mais, peu accommodé des biens de la fortune, il embrassa le genre de littérature le plus aisé, et se si journaliste. On trouve dans ses résléxions périodiques plus de goût et de savoir que d'esprit et de philosophie.

Fréron. — Il seroit difficile de distinguer, dans la vaste collection qui porte le nom de ce critique, l'esprit qui lui appartenoit en propre, de celui qu'il avoit coutume d'emprunter à tous ceux qui vouloient bien le seconder dans sa compilation périodique. On sait que l'abbé de la Porte avoit contribué pendant un long espace de temps à la rédaction de l'Année littéraire, et des Lettres sur quelques écrits de ce temps, et qu'il n'étoit pas, à beaucoup près, le seul coopérateur de Fréron. Plusieurs gens de lettres, sans avoir avec lui de relations plus intimes, se prêtoient volontiers à lui fournir des ex raits. Ce ne seroit donc que dans les deux ou trois volumes qu'il a donnés sous le titre de ses Opuscules, qu'on pourroit saisir le véritable caractère de son esprit; et sa réputation n'y perdroit rien. En effet, dans ces productions de sa jeunesse, on trouve fréquemment des principes de goût présentés d'une manière piquante, une critique judicieuse et fine, de la gaieté, des graces même, enfin tout ce qui sembloit promettre un bon journaliste, du moins pour la partie légère de la littérature.

L'agrément étoit le principal mérite de cet écrivain;

qui n'avoit ni assez de connoissances, ni assez de méthode, pour faire l'analyse d'un ouvrage un peu considérable. On croit même pouvoir assurer, sans témérité, que dans son immense recueil on n'en citeroit pas une seule de cette espèce qui fût réellement de sa main. Il réussissoit sur-tout dans ces petits démélés polémiques, où, par un changement de scène qu'il avoit l'ait de rendre à peine sensible, la critique cessoit d'être purement littéraire, et dégénéroit en combat personnel. Quand il n'étoit animé par aucune passion, ce qui étoit assez rare, on pouvoit compter, non seulement sur une analyse agréable, mais sur un jugement rendu avec goût; c'est ce qu'on ne remarque nulle part plus sensiblement que dans ses Opuscules.

Né avec de l'esprit, et l'ayant cultivé par de bonnes études; écrivain pur et correct, quoique son style, trop surchargé d'épithètes oiseuses, de métaphores péniblement recherchées, et du jargon rebattu de la mythologie antique, sentit quelquefois la déclamation et le collège; Fréron, employant d'ailleurs assez heureusement l'ironie, et familiarisé, par un long usage, avec toutes les petites ruses du genre polémique, auroit pu sans doute se distinguer dans cette carrière, s'il n'avoit pas eu la fatale manie d'attaquer les écrivains les plus respectables, dans l'espérance de s'illustrer lui-même en se faisant d'illustres ennemis. Il joignit à ce travers singulier la mal-adresse de préconiser souvent des hommes ignorés, et de s'abandonner trop ouvertement à la partialité et aux préventions.

De la Porte. (l'abbé) - On lit dans les Trois Siècles

de l'abbé Sabatier, que l'abbé de la Porte débuta dans la carrière des lettres par des journaux et d'autres ouvrages de critique, où il sut observer les règles du goùt et de la politesse; mais qu'il renonça au dangereux emploi de critique et de journaliste, dans la crainte d'être forcé de louer des ouvrages foibles, ou de s'attirer des ennemis en les appréciant à leur juste valeur. En effet, il a commencé, en 1749, par un ouvrage de critique, intitulé, Voyage au sejour des Ombres, dont il y a en plusieurs éditions. Il a continué ce genre par des Observations sur la littérature moderne, dont il a publié quarante-cinq cahiers, formant neuf volumes in-12; et il a fini cette carrière épineuse par dix-huit volumes de l'Observateur littéraire. Nous avons dit plus haut qu'il avoit été associé au travail de Fréron, avec lequel il a fait les huit derniers volumes des Lettres sur quelques écrits de ce temps, et les quarante premiers de l'Année littéraire. On convient assez généralement que personne n'a mieux présenté le plan des ouvrages dont il avoit à rendre compte, suivi la marche de l'auteur, développé son système, rendu son esprit avec plus de clarté, avec plus de précision, sans rien ouvettre d'essentiel, sans rien dire de superslu ; qu'il possède ensin dans un degré peu commun ce talent de l'analyse, qui manque à la plupart de nos journalistes. La clarté et la justesse de son esprit est ce qui le distingue principalement, et rend facile et agréable la lecture de ses ouvrages.

Le Mencune. — Son origine remonte à l'an 1672. M. de Visé en avoit fait un ouvrage purement agréable. Ses successeurs l'ont rendu utile, sans lui faire perdre ses agrémens. Cet ouvrage périodique se continue encore; mais il a à peine trois cents souscripteurs, quoiqu'il soit un des meilleurs journaux que nous ayons.

Journal de Verdun. — Le Journal de Verdun est très-ancien : les nouvelles politiques en occupoient la plus grande partie; c'est un recueil qui servira à l'histoire.

Suard et Arnaud. — Les hommes qui cultivent les arts et les sciences sont considérés comme ne faisant qu'une seule république. La Gazette littéraire, qui n'existe plus, et qui pouvoit être regardée comme la suite du Journal étranger, qui n'a existé que quelques années, embrassoit les productions de tous les savans de l'Europe, et leur faisoit parler une langue commune, en rendant leur esprit et leurs idées en françois par des extraits ou des morceaux entièrement traduits.

De Fontenai (l'abbé) a succédé à Querlon dans la composition des Petites Affiches de province. Comme son prédécesseur, l'abbé de Fontenai jugeoit avec impartialité, discernoit les beautés et les défauts avec finesse, et écrivoit avec précision.

Journal encyclopedique. — Ce Journal embrassoit tous les objets des sciences et des beaux arts. Il pouvoit tenir lieu des gazettes mêmes; car la dernière partie étoit un journal politique très-bien fait.

Journal économique. — Nous avons un grand nombre d'autres envrages périodiques, qui ont chacun leur utilité.

Le Journal économique, composé par une société de gens de lettres, vit le jour pour la première fois en 1751. Il a pour objet l'économie considérée dans les parties relatives au commerce, à l'agriculture, et aux arts qui en dépendent. Le zèle du bien public a suggéré l'idée de cet ouvrage.

DINOUART. — Le Journal ecclésiastique embrassoit toutes les connoissances qui pouvoient intéresser le clergé.

De Prétot. (Philippe) — Les Amusemens du cœur et de l'esprit, de Philippe de Prétot, en plusieurs volumes in-12, doivent tenir un des premiers rangs parmi les recueils de ce genre. Dissertations, critiques, histoires, mœurs, voyages, pièces de poésie dans tous les genres, dans le noble, le simple, le grave, le badin, le plaisant, le galant et le tendre, tout y est extrêmement varié. Philippe commença cet ouvrage il y a environ quarante ans, et le continua sans interruption jusqu'en 1745, où des occupations d'une autre nature le lui firent abandonner totalement, après en avoir donné quinze volumes. Le public, qui en avoit lu quelques uns avec plaisir, s'apperçut avec peine qu'on en interrompoit la suite : c'est ce qui engagea l'auteur à reprendre son premier travail, et le seizième tome parut en 1748.

Quoiqu'on eût applaudi d'abord au projet de Philippe, on n'étoit cependant pas tout-à-fait content de l'exécution; on lui reprochoit d'admettre trop facilement dans sa collection les pièces de quelques auteurs qui vouloient sonder, à ses dépens, le goût du public. Les journaux de Hollande ne laissèrent point ignorer au compilateur le mauvais effet de sa complaisance : ils louèrent beaucoup son ouvrage, comme un des meilleurs recueils qui eussent paru depuis long-temps en ce genre; mais ils firent sentir en même temps qu'on y trouvoit plus d'une pièce de mauvais choix. On s'apperçut bientôt que Philippe avoit profité de l'avis; et l'on vit, dans les volumes suivans, des morceaux plus intéressans et travaillés avec plus de soin.

Choix du Mercure. — On ne sauroit disconvenir que cette collection ne soit une des plus curieuses, des plus variées, des plus agréables et des plus utiles qu'on puisse se procurer. Par sa nature elle est non seulement un corps d'ouvrage indispensable pour les grandes bibliothèques, mais encore un répertoire précieux, instructif et amusant pour tout le monde : c'est un choix non seulement de ce que renferment plus de quinze cents volumes du Mercure de France, mais encore de ce que les autres journaux présentent de curieux dans tous les genres. Il y en a cent huit parties in-12, qui, reliées par deux, forment cinquante-quatre volumes.

Choix littéraire. — Il paroît tous les jours quantité d'opuscules, qui, par la petitesse de leur volume, sont en danger de se perdre. Tout ce qui n'a point assez d'étendue pour mériter le nom de livie, tout ce qui ne peut être relié et faire corps, ne jouit que d'une existence éphémère, et retombe dans le néant. Ce n'est qu'en réunissant ces petites feuilles volantes, qu'on leur donne de la consistance et qu'on les sauve de l'oubli.

Il est encore des morceaux excellens enfouis dans des collections volumineuses, d'où ils ne peuvent se dégager pour voir le jour. Ce sont ces différentes pièces que M. Jacob Vernes, ministre de l'évangile à Genève, s'est proposé de recueillir pour en former un Choix littéraire.

L'Avant-Coureur. — Le commencement de l'année 1760 a vu éclore un nouvel écrit périodique sous le titre d'Avant-Coureur, feuille hebdomadaire, où sont annoncés les objets particuliers des sciences et des arts, le cours et les nouveautés des spectacles, et les livres nouveaux en tout genre. Cette feuille n'avoit rien de commun avec ce qui s'appelle journaux. C'étoit une simple gazette, qui manquoit encore; elle étoit destinée à satisfaire promptement l'impatiente curiosité des François. La Gazette littéraire de Linguet a pris la place de l'Avant-Coureur, et le Journal politique a succédé à la Gazette littéraire.

Journal des Dames. — Il a été commencé par Champigneules, et continué par Mathon de la Cour, la Louptière et Sautreau; par mesdames de Beaumer et de Montenclos; ensuite par Mercier, et par Dorat. Tout ce qui pouvoit intéresser le beau sexe dans la littérature et dans les arts agréables, étoit du ressort de ce journal.

Journal de médecine. — Le Journal de médecine, commencé par Vandermonde, continué par Roux, et aujourd'hui par Dumangin et Bacher, et la Gazette

salutaire imprimée à Bouillon, sont deux journaux qui ont le même objet.

Le Spectateur françois peut servir de suite à celui de Marivaux. Ce journal avoit pour objet de présenter un tableau des mœurs et des ridicules du siècle.

Journal de Paris. — Ce Journal est le premier ouvrage périodique qui ait pris l'engagement de paroître tous les jours; il se continue avec succès. On a donné, en quatre volumes, un abrégé des années 1777 à 1781 de ce journal. Il a paru depuis une table pour les années 1789, 1790 et 1791.

# S. I I.

. Des journaux qui out paru depuis la révolution.

### Journaux litteraires.

Les sciences et les beaux arts sont rarement cultivés au milieu des orages politiques : aussi éprouvons-nous depuis plusieurs années une disette de bons ouvrages. Comme les productions littéraires sont l'aliment des journaux, il n'est pas étonnant que nous ayons été privés de cette branche de littérature. Cependant quelques ouvrages périodiques s'occupent encore de conserver les principes qui peuvent former le goût.

Parmi ces journaux litiéraires, nous citerons d'abord le Magasin encyclopédique, auquel travaillent plusieurs gens de lettres distingués. Cet ouvrage périodique est fait avec antant de goût que de sagesse; c'est véritablement un journal litiéraire.

La Décade philosophique mérite les mêmes éloges.

Clément est un des coopérateurs d'un journal l'ttéraire imprimé par Forget. Citer le nom de Clément, c'est annoncer qu'on s'occupe dans ce journal d'éclairer le goût par une crit que sévère.

Le Journal encyclopédique, qui s'imprimoit à Bouillon, annonçoit tous les ouvrages qui paroissoient en pays étranger. La Bibliothèque britannique (journal qui s'imprime à Genève) a remplacé le Journal encyclopédique dans la partie où il rendoit compte de la littérature angloise. On y trouve des extraits très-bien faits des meilleurs ouvrages anglois.

Olivarius, professeur à Kiel dans le Holstein, fait paroître depuis quelques mois un ouvrage périodique, sous le titre de Journal du Nord, dans lequel on trouve l'analyse des ouvrages suédois et danois.

Il paroît depuis environ deux aus un journal littéraire à Lausanne, dont l'auteur est madame Polier. Ce journal n'est pas très-répandu; on y rend compte des ouvrages de littérature tant françoise qu'etrangère.

Dupont de Nemours, dans l'Historien, a continué de donner des preuves du talent qu'il avoit développé dans les Ephémérides du citeyen.

Dans la Clef du cabinet des souverains, que Panckoucke sait paroître, on trouve de temps en temps des extraits d'ouvrages très-bien saits. Citer les noms de Garat, Fontanes, etc., qu'on a vus au bas de plusieurs articles, c'est annoncer qu'ils sont sortis de plumes exercées.

Suard, dans ses Nouvelles politiques, a souvent fait entrer des articles littéraires, et on lui doit la justice de dire que ces morceaux respirent le meilleur goût; ils sont écrits avec cette finesse et cette urbanité qui sont devenues malheureusement rares parmi la plupart des écrivains périodiques.

La Harpe a fait paroître pendant quelque temps un journal, dans lequel on auroit desiré de trouver, au lieu d'un ennemi déclaré de la philosophie, l'ancien rédacteur du Mercure, et ce littérateur qui s'est distingué par tant d'ouvrages dirigés par un goût sûr et éclairé.

## Gazettes et journaux politiques.

Cette espèce d'ouvrages, qui s'est si prodigieusement multipliée depuis la révolution, n'offre qu'un champ trop vaste aux passions, aux mensonges, aux calomnies, et à toutes les ruses que l'esprit de parti enfante; c'est une arène où des gladiateurs s'élancent les uns sur les autres avec acharnement et fureur. Il ne faut pas chercher dans ces feuilles le bon goût et la vérité: l'un et l'autre y sont méconnus et souvent outragés.

On lit cependant ces journaux avec avidité; et c'est même, il faut le dire à la honte de ceux qui avoient autrefois le goût des lettres, la seule lecture dont ils s'occupent. Au milieu d'une pareille déprayation, on ne doit pas être étonné que la littérature languisse, et que le nombre de ses amateurs soit infiniment réduit. Au reste, comme il entré dans notre plan d'esquisser tous les genres, nous allons dire un mot des écrivains qui ont acquis le plus de célébrité parmi les journalistes politiques.

Prudhomme et Camille Desmonlins ont donné les premiers recueils périodiques qui ont été recherchés. Les Révolutions de Paris par Prudhomme, et les Révolutions de France et de Brabant par Camille Desmoulins, ont eu le plus grand succès. Barère, avant eux, avoit fait paroître une petite feuille, sous le titre de Point du jour.

Peu de temps après parut le Moniteur universel (ouvrage qu'il ne faut pas confondre avec les autres feuilles éphémères que la révolution a vu naître et mourir); s'il n'a pas toujours été exempt de partialité, on peut avec raison le regarder comme un dépôt précieux des matériaux qui doivent servir pour écrire l'histoire de la révolution.

Quoique le Journal des débats, de Baudouin, ne soit pas aussi étendu que le Moniteur, sa collection n'en est pas moins utile, puisqu'elle renferme une foule de pièces originales qui ont été recueillies avec autant de soin que d'exactitude.

Depuis on a vu paroître le Tribun du peuple par Martel et par Fréron; l'Ami du peuple par Marat; le Journal de Perlet; le Postillon par Calais; le Journal du soir par les frères Chaigniean; les deux Père Duchesne; le Mercure françois; la Chronique de Paris; le Patriote françois; le Journal de Gorsas; les Annales patriotiques

par Carra et Mercier, etc., etc., etc.: tels sont les principaux journaux qui ont marqué pendant les premières années de la révolution. Nous nous garderons bien de faire la longue énumération de toutes les feuilles qui ont paru depuis deux ans, et qui paroissent encore aujourd'hui ; nous nous arrêterons seulement à un second journal que Camille Desmoulins fit paroitre pendant la tyrannie de Robespierre. Nous voulons parler du Vieux Cordelier, dont il n'a publié que sept numéros. On y trouve de la gaieté et des rapprochemens heureux de l'histoire ancienne avec ce qui se passoit en France. Il y a sur-tout un morceau sur les suspects, qui mérite d'être lu. Cette production, qui a conduit son auteur à l'échafaud, fait oublier les écarts auxquels il s'étoit abandonné dans ses autres ouvrages polémiques. Dans les premiers c'étoit une imagination ardente qui ne parloit que de destruction; dans le dernier au contraire c'étoit un homme sensible qui cherchoit à apprivoiser un tigre, et qui a fini par en être dévoré.

Beaucoup de journalistes s'offenseront peut-être de notre silence. Pour les calmer, nous leur rappellerons que nous travaillons pour former la bibliothèque d'un homme de goût, et nous espérons qu'ils se rendront justice eux-mêmes, en reconnoissant que ce temple, consacré aux Muses, ne doit pas être ouvert pour recevoir des productions qu'elles sont forcées de désavouer. Peut-être même nos lecteurs nous feront-ils un reproche de nous être étendus aussi longuement sur les journaux modernes; mais nous avons cru qu'ils nous auroient su mauvais gré de ne point parler de cette nouvelle espèce d'ouvrages périodiques. Voilà notre excuse, et les

motifs qui nous ont déterminés à en conserver le souvenir.

Rentrons dans la carrière littéraire, et oublions que nous en sommes sortis pour nous occuper de productions qui ne peuvent servir qu'à montrer la décadence du goût, et l'abus qu'on peut faire du bien le plus précieux dont les hommes puissent jouir, la liberté de la presse et des opinions.

#### CHAPITRE III.

ESPRITS.

Duguet. — Le discours préliminaire de l'Esprit de Duguet, ou Précis de la morale chrétienne, tiré de ses ouvrages, volume in-12, 1764, est une discussion trèsjudicieuse sur la manie du siècle, de présenter l'analyse des meilleurs écrivains sons le nom d'Esprit. L'accueil qu'on fait aux ouvrages qui annoncent l'esprit des écrivains célèbres, indique assez l'estime qu'on feroit de ces productions, si l'on y trouvoit en effet tout ce que leur titre semble promettre. Il est agréable sans doute de voir réuni dans un espace borné, et comme dans une miniature, les pensées et les sentimens des hommes de génie : mais pour en rendre l'ame, suffit-il d'entasser des pensées sans choix et sans liaison? Ces sortes de pensées sont-elles en trop grand nombre, elles s'entrenuisent et s'étouffen t mutuellement; elles causent la même obscurité et la même confusion que la trop grande multitude de personnages dans un tableau. Ce sont comme des éclairs qui peuvent nous éblouir pendant quelques instans, et qui nous laissent bientôt dans les ténèbres. Elles ne peuvent servir à embellir le discours qu'autant qu'elles sont employées avec la plus grande sobriété.

Quintilien veut qu'on ne les regarde que comme les yeux du discours : or les yeux ne sont pas faits pour être répandus dans tout le corps.

Le rédacteur de Duguet blâme donc avec raison ces mutilations de la plupart de nos meilleurs auteurs : il indique la façon de nous donner les esprits ; il veut qu'on préfère d'abord les pensées solides à celles qui ne sont que brillantes. « En effet, dit-il, la vérité n'est que trop souvent étouffée sous ces pensées qui n'ont qu'un éclat passager ». Il ajoute que ces pensées doivent être placées, autant qu'on le pent, dans un ordre qu'il les rende moins étrangères les unes à l'égard des autres Il nous annonce que, par l'ouvrage qu'il nous donne, il a mis sous les yeux du lecteur un abrégé de la morale chrétienne, où les principales vérités de la religion sont présentées avec l'ordre, la noblesse et la dignité dont elles sont susceptibles.

Sully. — L'Esprit de Sully, avec le portrait de Henri IV, ses Lettres à M. de Sully, et ses Conversations avec le même, par mademoiselle de Saint-Vast, est divisé par chapitres. Ce n'est peut-être pas un homme comme Sully qu'il faut extraire; ses réflexions, ses pensées, demandent à être méditées. Combien en est-il qui auroient mérité d'entrer dans ce recueil, et qui n'y sont point! Un des avantages de cette compilation, c'est que l'on y trouve les détails de la vie privée de Henri IV.

Montagne. — Dans les excellens Essais de Montagne, que de choses peuvent dégoûter et dégoûtent en effet beaucoup de lecteurs! 10. Le vieux style, si rebutant

pour ceux qui sont bien moins frappés de son énergie, que du gothisme qu'ils y voient; 20. le désaut d'ordre et de liaison dans les matières, qui sont souvent décousues; 3º. les digressions continuelles qui déroutent à chaque instant le lecteur; 4°. les citations fréquentes dans lesquelles est noyé le texte; 5°. enfin les répétitions sans nombre, si contraires à l'impatience françoise. Pour faire lire Montagne avec plus d'ordre et plus de goût, un homme d'esprit a pris la peine de rassembler et de rapprocher toutes les pensées qui regardent un même objet, et de les ranger sous des titres généraux: ainsi les matières dispersées et confondues dans les trois livres des Essais, Maximes, Réflexions, Jugemens, sont ici remises à leur place, et l'on a par ce moyen l'Esprit de Montagne, deux volumes in-12, sous la forme d'un écrit didactique. L'auteur, bien dissérent de l'écrivain qui a donné une assez froide traduction de Montagne, s'est gardé de toucher à son style; il a seulement eu l'attention d'expliquer tous les mots peu intelligibles pour ceux qui ne sont pas familiarisés avec le langage du seizième siècle.

Charron. — Il est naturel que, dans un siècle philosophe, on ait pensé à nous donner une Analyse raisonnée de la Sagesse de Charron, deux petits volumes in-16, 1-63. On peut mettre Charron à côté de Montagne, à bien des égards. Il est vrai qu'il n'a pas l'énergie ni le génie de ce dernier; mais il est aussi philosophe, et porte ses vues aussi loin dans la nature humaine. On prend plaisir à revoir dans ces anciens moralistes les routes qu'ils ont ouvertes gà nos modernes. Charron, Montagne,

la Motte le Vayer, Balzac, Saint-Evremont, ont donné naissance à une infinité d'écrivains, qui se gardent bien de nous parler de leurs pères. Par ces analyses, on découvre ces espèces de plagiats, et l'on remonte à la source des idées philosophiques qu'on regarde comme neuves aujourd'hui. On ne peut que donner des éloges à l'auteur de l'Analyse de Charron; le précis est fait avec beaucoup de goût, et épargne de l'ennui et des inutilités sans nombre.

LA MOTTE LE VAYER. — Nos auteurs modernes ont beaucoup puisé dans la Motte le Vayer; et peut-être a-t-il donné à J. J. Rousseau cet esprit philosophique qui le distingue. Il est vrai qu'aucun de ces auteurs ne daigne le citer : mais on retrouvera une partie des idées dont ils se font honneur, dans la collection intitulée l'Esprit de la Motte le Vayer, volume in-12, par l'abbé de Montlinot.

SAINT-ÉVREMONT. — Un écrivain dont les idées sont dépendantes les unes des autres, comme les anneaux qui forment une chaîne, et qui n'a d'autre but que d'établir un système philosophique, ne peut que perdre à être analysé, divisé, rompu dans l'ensemble de son ouvrage: mais ceux qui n'ont que de l'esprit, des éclairs d'imagination, des saillies henreuses, sont faits pour être présentés sous ce point de vue; et il est bon de nous en donner l'Esprit. C'est donc un grand service qu'on a rendu au public, et à Saint-Évremont lui-même, que de l'avoir débarrassé de treize ou quatorze volumes, et réduit en un seul tome in-12. On n'a pas dû ni même

pu s'astreindre à aucune espèce d'ordre et de liaison dans l'abrégé d'un auteur qui pensoit et écrivoit sans suite et sans système, avec le ton et la dissipation d'un homme de cour.

Ce recueil ôte à Saint-Évremont tout l'ennuyeix, toutes les longueurs, tout le fatras dont on avoit surchargé ses œuvres. C'est présentement un beau corps, proportionné dans toutes ses parties.

Saint-Réal. — Parmi d'excellentes choses qui se trouvent dans les ouvrages de l'abbé de Saint-Réal, il y en a de très-communes; il étoit donc à propos de faire un choix, pour épargner au public une lecture fastidieuse. C'est ce qu'a eu probablement en vue, et a parfaitement exécuté l'auteur de l'Esprit de Saint-Réal, in-12, 1768, par le choix, l'ordre, la méthode et le goût qu'il a observés dans ce volume.

Scupéry. (mademoiselle) — L'ouvrage en un volume in 12, imprimé en 1766, sous le titre d'Esprit de mademoiselle de Scudéry, s'il étoit mieux fait, seroit un livre curieux. Quant à compiler, c'est aux ouvrages qu'on ne lit plus, tels que ceux de mademoiselle de Scudéry, qu'il faut s'attacher de préférence.

Desfontaines. (l'abbé) — Le grand nombre des critiques littéraires sorties de la plume de l'abbé Desfontaines sous des titres différens, en rend l'acquisition difficile à bien des lecteurs, par rapport à la cherté du prix. Cette multiplicité de tomes ne laisse pas encore d'être embartassante pour les éclaircissemens qu'on voudroit y puiser.

Les esprits vifs ou lents sont rebutés par la peine de chercher. D'ailleurs, les réflexions et les préceptes qui s'y trouvent sont comme isolés dans un grand nombre de choses qui en coupént le fil et les rapports. De plus, les mêmes matières revenant souvent, fournissoient à notre Aristarque de nouvelles idées, que le lecteur ne sauroit rassembler sans parcourir presque tout le recueil. On sent combien il y auroit de temps à perdre avant que de rencontrer ce qu'on auroit intérêt à découvrir.

Un homme de lettres, qui a l'esprit juste, le discernement fin et le goût sûr, nous a mis à portée de lire tout d'un coup ce qui pourroit être l'objet de notre curiosité, dans une collection très-utile et très-commode, en quatre volumes in-12, intitulée l'Esprit de l'abbé Desfontaines, ou Réflexions sur différens genres de science et de littérature, avec des jugemens sur quelques auteurs et sur quelques ouvrages tant auciens que modernes, 1757.

L'éditeur intelligent a mis à la tête de son travail une préface instructive et bien écrite, où il expose l'ordre qu'il a imaginé pour rendre son recueil d'un usage facile; et il suffira de jetér les yeux sur la table pour trouver promptement ce qu'on voudra savoir : théologie, philosophie, jurisprudence, histoire, politique, commerce, éloquence, poésie, musique, peinture, etc., tout est rangé et réuni dans sa classe et dans son genre. Pour observer une méthode plus régulière et plus satisfaisante encore, il a divisé son ouvrage en quatre parties. Dans la première il a rassemblé les réflexions diverses de l'auteur sur les sciences et les arts, en suivant l'ordre le plus naturel, qu'il a distingué par celui des matières.

Il rapporte dans la seconde ce qu'il a prononcé sur le génie et le caractère propre de plusieurs auteurs tant anciens que modernes. Dans la troisième, il expose les jugemens qu'il a portés sur tous les ouvrages dont il a eu occasion de parler. La quatrième enfin est un recueil de diverses pensées sur différens sujets, qu'on trouve répandues dans ses écrits, et qui n'ont souvent aucun rapport aux sciences et à la littérature : car ce n'est pas seulement de ses Observations critiques que l'éditeur a tiré-les matériaux de sa compilation, il y a fait entrer plusieurs morceaux importans et choisis dans tous ses autres ouvrages; en un mot, il s'est attaché à remplir le titre de ce livre, l'Esprit de l'abbé Desfontaines.

Prévot. (l'abbé) — Les Pensées de l'abbé Prévot ont été recueillies en un seul volume in-12, en 1765. Deux pages de Cléveland, le morceau de la caverne, par exemple, sont plus frappantes et plus instructives que ce long étalage de sentences solitaires : ce sont des branches arrachées du tronc ; pour juger de l'arbre, il faut le voir dans toute sa proportion. Cependant, comme les ruines de Palmyre, de Bagdad, de la Gièce et de Rome, ne laissent pas de plaire, et qu'il y a même des connoisseurs qui s'extasient à la vue d'un membre mutilé d'architecture et de sculpture antique, je ne doute point que beaucoup de personnes, sur tout celles qui ne lisent point de romans, et qui aiment la morale, de quelque façon qu'elle soit présentée, n'embrassent cette ombre de l'abbé Prévot : elles trouveront de la vérité, de la raison, de la justesse, dans la plupart de ses pensées; de la nouveauté même dans quelques unes.

Bacon. — On lit avec plaisir des Fragmens extraits des Œucres du chancelier Bacon, traduits par Mary du Moulin, volume in-12, 1765. On ne peut que savoir gré au traducteur de nons avoir donné les morceaux qui composent ce volume. En admirant la profondeur des connoissances de Bacon, vous aimerez ses vues utiles. Le traducteur mérite aussi de justes éloges : son style est simple, précis; il rend avec force les images qu'emploie son original, et qui animent la sécheresse des matières qu'il traite.

Montesquieu. — Lorsque l'Esprit des Loix parut, ouvrage qui honore notre nation et notre siècle, les gens de lettres furent partagés : les uns s'efforcèrent de répandre des nuages sur cet astre qui les éblouissoit; les autres se prosternèrent pour l'adorer : ceux-ci le critiquèrent par jalousie; ceux-là le louèrent par vanité. Ce qu'on annonce ici sous le titre de Génie de Montesquieu, n'est ni une censure ni une apologie de ce livre, mais un abrégé en un volume in-12. On a détaché les maximes principales; on a rangé dans la même classe celles qui pouvoient avoir rapport à un même objet; on a distribué le tout dans vingt-neuf chapitres; et, par ce moyen, on a cru avoir déterminé le genre particulier de l'Esprit de Montesquieu, ou plutôt son Génie.

Le P. Castel. — Sous le titre d'Esprit, saillies et sing darités du P. Castel, volume in-12, 1763, on a réuni tout ce que ce jésuite célèbre a écrit de plus piquant dans un grand nombre d'ouvrages de différens genres. Cette espèce d'Ana est d'autant plus intéressant,

qu'il donne une idée des talens du P. Castel, peu connu dans le monde, parce qu'il étoit sans prêneurs et sans parti. Cet auteur a un avantage, c'est que ses fautes mêmes sont penser. L'éditeur paroît être un homme de goût.

Voltaire. — Un éditeur intelligent auroit pu faire un choix plus henreux pour Voltaire et pour le public, dans deux volumes in-12, publiés en 1766, par Contant d'Orville, sous le titre de Pensées philosophiques de M. de Voltaire, ou Tableau encyclopédique des connoissances humaines.

J. J. Rousseau. — De tous les extraits qu'on nous a donnés de bons livres, comme l'Esprit de Montagne, celui de Montesquieu, il y en a peu de meilleurs que l'Esprit de Julie, on Extrait de la nouvelle Héloïse, ouvrage utile à la société, et particulièrement à la jeunesse, par Formey, in-12.

Cicéron. — Le succès des Pensées de Cicéron, traduites par l'abbé d'Olivet pour servir d'instruction à la jeunesse, réimprimées en 1765, in-12, n'est point un succès d'intrigue, de cabale et de parti; l'estime pure et durable du public en a consacré le mérite. Personne n'étoit plus en état que l'abbé d'Olivet de nous donner cet excellent ouvrage. On sait avec quelle supériorité et quel goût il possédoit la littérature latine, particulièrement les œuvres de Cicéron. Il a recueilli les passages les plus instructifs et les plus moraux de l'orateur romain. Ce grand homme étoit peut-être aussi philosophe qu'éloquent.

L'abbé d'Olivet n'a rien laissé à desirer dans le choix des morceaux et dans la manière dont il les a traduits. Il prévient dans son titre et dans sa préface, que les jeunes gens ont été l'objet de son travail; mais l'homme fait peut en profiter anssi-bien que l'adolescent. Ces pensées, pleines de vérité, de raison et de saine philosophie, sont de tous les âges, de tous les temps, de tous les lieux, et de tous les états de la vie.

Sénèque. — Divers morceaux de Sénèque ont été traduits et recueillis sous le titre d'Œuvres choisies, volume, in 12, de l'imprimerie de Barbou, 1761.

Encyclopédie. — Dans l'Esprit de l'Eucyclopédie, ou Choix des articles les plus curieux, les plus agréables, les plus piquans, les plus philosophiques de ce grand dictionnaire, cinq volumes in-12, 1768, on ne s'est attaché qu'aux morceaux qui peuvent plaire universellement, et sournir à toutes sortes de lecteurs, et sur-tout aux gens du monde, la matière d'une lecture intéressante.

Parmi cette multitude innombrable d'articles qui composent le Dictionnaire de l'Encyclopédie, les uns ne peuvent être lus ni entendus que d'un petit nombre de personnes; les autres, peu susceptibles d'une lecture suivie, ne sont faits que pour être consultés dans le besoin; d'autres enfin conviennent à toutes sortes de lecteurs, et sont comme autant de petits traités particuliers où règnent à la fois l'esprit, le goût, l'élégance, une saine philosophie, une critique judicieuse, une érudition polie, et tout ce qui peut rendre un écrit curieux, instructif, intéressant.

Ce n'est point ici le lieu d'examiner si ce grand ouvrage remplit l'objet que les auteurs se sont proposé, et s'il a acquis toute sa perfection; il nous suffit de pouvoir assurer qu'il présente une infinité de morceaux de génie, dont le choix et la réunion en un petit nombre de volumes portatifs doit former une collection précieuse, et d'autant plus agréable, que l'acquisition en est facile.

Peu de gens sont en état de se procurer le Dictionnaire encyclopédique; on a donc cru faire une chose
favorable et commode pour le public, de rassembler
les articles les plus piquans de ce dictionnaire, et d'en
faciliter la lecture non seulement aux personnes qui,
sans ce secours, en auroient été privées, mais à celles
même qui possèdent l'Encyclopédie, en leur épargnant
l'embarras et la peine de les chercher parmi une infinité
d'autres moins intéressans: d'ailleurs, la difficulté de
transporter des in-folio peut, dans mille occasions,
empêcher qu'on n'y ait recours.

Une table générale des articles choisis et rangés par ordre alphabétique, avec le nom des auteurs connus, se trouve à la tête du premier volume, et indique, au premier coup d'œil, ce que renferme toute la collection. Cette réunion forme un tableau singulier par sa variété, et chacun peut s'arrêter sur les objets qui sont le plus à sa portée ou de son goût, quoiqu'en général il n'y ait peut-être pas un article, parmi les cent soixante que contient ce recueil, qui ne soit du goût et à la portée de tous les lecteurs.

On sent bien qu'il ne peut être ici question ni d'arts, ni de métiers, ni de sciences abstraites, ni de discussions grammaticales: l'astronomie, la géométrie, la médecine, la chirurgie, la jurisprudence, la théologie, la chymie, la géographie, etc., ne ponvoient entrer dans le plan qu'ou s'est proposé. On s'en est tenu uniquement aux articles de philosophie, de morale, de critique, de galanterie, de politique et de li térature. En un mot, ce n'est ici que l'Esprit de l'Encyclopédie, ou le Choix des articles les plus curieux, les jius agréables, les plus piquans, les plus philosophiques de ce grand dictionnaire.

Femmes trançoises. — L'Esprit des Femmes célèbres du siècle de Louis XIV et de celui de Louis XV, deux volumes in-12, 1768.

Poètes trasiques. — L'Esprit des tragédies, trois volumes in-12, est une compilation qui peut avoir plus d'un objet d'utilité. On y rassemble sous un même point de vue tout ce que nos poètes tragiques ont dit sur le même sujet; par exemple, sur l'ambition, l'amitié, l'amour, la haine, toutes les passions, tous les sentimens, tous les points de morale et de politique. C'est offrir aux auteurs serupuleux un moyen facile et sûr de ne point se rencontrer avec ceux qui les ont devancés, et par-là d'éviter jusqu'au soupçon de plagiat; c'est mettre le public à portée de connoître ceux qui s'en éloignent plus on moins; c'est même fournir à ces derniers une sorte de répertoire où ils pourront puiser, pourvu qu'ils y puisent avec certaines précautions.

Nous pourrions grossire e chapitre de plusieurs autres Esprits, qui ne méritent pas moins que les précédens d'occuper une place dans les bibliothèques. On nous a donné l'Esprit de Bourdaloue, volume in-12; les Pensées de Massillon, in-12; l'Esprit de Fontenelle, l'Esprit de Nicole, l'Esprit de Bossuet, l'Esprit des poètes et orateurs célèbres du règne de Louis XIV, l'Esprit et les Pensées de J. J. Rousseau, l'Esprit de madame de Sévigné, l'Esprit des philosophes et écrivains célèbres de ce siècle, l'Esprit des journalistes de Trévoux, l'Esprit de Leibnitz, etc., etc.

## CHAPITRE IV.

#### OUVRAGES ÉPISTOLAIRES.

Nous avons, sous le titre de Leitres, plusieurs ouvrages de différens genres. Tantôt c'est une espèce de traité de politique, où les hommes d'état peuvent trouver de quoi s'instanire; tantôt de sont d'ingénieuses critiques de nos coutumes, de nos préjugés et de nos mœurs; quelquefois c'est une satyre contre une société célèbre, à qui on impute les excès les plus horribles; une autre fois ce sera un roman dans lequel on développe avec beaucoup de délicatesse tout ce qui a rapport à la passion de l'amour; ce sont aussi de simples lettres telles qu'on s'en écrit mutuellement pour entretenir un commerce d'amitié. Voilà les différentes classes dans lesquelles on peut ranger tous les ouvrages qui ont paru jusqu'à présent sous la forme épistolaire. Ce genre d'écrire a produit parmi nous des chefs-d'œuvre immortels.

Le cardinal d'Ossat joint à la clarté du style la profondeur des vues politiques. Quelle force et quelle délicatesse de pinceau dans les Lettres persanes! que de graces et d'agrémens répandus dans les Lettres turques! Quiconque lira les fameuses Lettres provinciales, y verra l'art du dialogue et la finesse de l'ironie portés au plus haut point de perfection. Cet ouvrage doit être regardé comme une des plus ingénieuses et des plus piquantes satyres qui soient sorties de la plume d'un écrivain. Les Lettres de Crébillon fils, et celles d'une Péruvienne, par madame de Grafigny, ne sont-elles pas des romaus admirables dans leur espèce? Les unes sont l'ouvrage de l'esprit, les autres ont été dictées par le sentiment.

Que dirons-nous de ces lettres familières par lesquelles nous nous entretenons avec nos amis pendant leur absence? ces sortes d'ouvrages sont quelquefois fort instructifs. Les Lettres de Guy-Patin contiennent l'histoire de son temps; la narration en est vive et animée : il seroit à souhaiter que ce savant médecin se fût moins livré à son humeur caustique. Voiture avoit de l'esprit; mais il cherchoit trop à en faire paroître. Personne ne parloit mieux sa langue que Balzac; et, malgré cela, ses Lettres sont fort peu goûtées aujourd'hui, parce qu'on y remarque à chaque page l'enflure et l'affectation. On lit avec plaisir les Lettres de madame des Noyers; elles sont amusantes : mais on est fâché de voir qu'elle donne pour véritables des histoires qui n'ont pas même de vraisemblance. Personne ne s'est plus distingué dans le genre d'écrire dont nous parlons, que madame de Sévigné. Son style est naturel, simple et noble; le seul désaut qu'on y trouve, c'est que les sentimens de la mère pour sa fille y sont trop répétés, et ressemblent trop à l'amour. Les Lettres de Rabutin sont estimées, et méritent de l'être à quelques égards; la correction, la noblesse et l'élégance, en font le principal mérite : mais elles sentent un

peu trop le travail. Celles du chevalier d'Her.... ou plutôt de Fontenelle, ne ressemblent aux autres écrits de cet illustre académicien, que par une profusion peu ménagée d'un esprit peu naturel. Nous allons reprendre quelques unes de ces Lettres, que nous n'avons fait qu'indiquer.

Balzac et Voiture. — Les Lettres de ces deux hommes eurent dans leur temps un succès qu'on ne sauroit imaginer aujourd'hui. Le premier est un harangueur ampoulé; l'autre est un faux bel esprit. D'où vint donc cette grande réputation qu'ils acquirent, et qui a passé jusqu'à nous? C'est que le premier, au milieu de ses phrases emphatiques, avoit de l'harmonie, de l'élégance, et cette sorte de pompe qui flatte les oreilles; c'est que le second avoit naturellement l'esprit délicat et fin, mérite qui ne s'accorde pas toujours avec le goût, mais qui répandoit des agrémens jusque sur ses plus mauvaises Lettres.

Pascal. — Voici ce que Racine pensoit des fameuses Lettres provinciales de Pascal, dont on a donné tant d'éditions, et qui ont été traduites en tant de langues. « Vous semble-t-il que les Lettres provinciales soient autre chose que des comédies? L'auteur a choisi ses personnages dans les couvens et dans la Sorbonne; il introduit sur la scène, tantôt des jacobins, tantôt des docteurs, et toujours des jésuites. Combien de rôles leur fait-il jouer! Tantôt il amène un jésuite bon homme, tantôt un jésuite méchant, et toujours un jésuite ridicule. Le monde en a ri pendant quelque temps, et le

plus austère janséniste auroit cru trahir la vérité que de n'en pas rire. »

Bussy-Rabutin. — Bussy-Rabutin écrit correctement; mais c'est tout. Il n'y a rien dans ses Lettres qui justifie la haute idée que Roger de Bussy-Rabutin avoit de lui-même : elles sont une preuve du peu de naturel qu'il mettoit dans ses productions; ou, pour mieux dire, il y est toujours bel esprit, écrivain élégant, mais homme trop plein de lui-même, ne craignant pas d'ennuyer ses anuis par la jactance perpétuelle de son mérite, ni le public, qu'il avoit vraisemblablement en vue en écrivant à des particuliers.

De Sévigné. (madame) — La cousine de Bussy-Rabutin, madame de Sévigné, avoit bien plus d'esprit et plus de graces. Ses Lettres sont le modèle d'une conversation libre, piquante, délicate, enjouée. On n'a jamais conté avec plus de vivacité et de naturel. Ce style enchanteur n'appartenoit qu'a madame de Sévigné; c'est un ton qui lui étoit particulier, et qui ne va bien qu'à elle. On a donné un extrait de ses lettres sous le titre de Sevigniana, in-12. Cet abrégé se fait lire avec plaisir, quoiqu'il y ait peu d'ordre, et que l'auteur n'ait presque eu en vue que de compiler ce qui regardoit les solitaires de Port-Royal et leurs amis.

De Maintenon. (madame) – Les Lettres de madame de Maintenon sont plus faités pour servir de modèle : une simplicité noble; une élégance sans affectation, une précision extrême sans sécheresse, en font le caractère.

Ninon de Lenclos. — Nous avons un recueil de Lettres qui ont paru sous son nom, mais qui ne sont pas de cette femme célèbre par sa galanterie.

Boursault. — J'ai parlé de ce que nous avons de mieux dans le genre épistolaire. Si l'on veut du médiocre on du manvais, on a les Lettres de Boursault, qui, à quelques anecdotes près, sont très-peu de chose; elles forment trois volumes in-12.

Fontenelle. — Les Lettres galantes du chevalier d'L'er\*\*\* sont moins remarquables par quelques traits délicats et fins, que par les fadeurs monotones et les plaisanteries entortillées qui les caractérisent. Fontenelle, qui en est l'auteur, les chérissoit d'autant plus, que le public lui paroissoit injuste à l'égard de cet enfant de son génie. On a imprimé depuis un recueil de ses Lettres, qui forme le onzième volume de ses œuvres; il y en a quelques-unes d'agréables.

Montesquieu. — La peinture des mœurs orientales n'est pas le principal objet des Lettres persanes; elle n'y sert, pour ainsi dire, que de prétexte à une satyre fine de nos mœurs, et à des matières importantes que l'auteur approfondit en paroissant glisser sur elles légèrement. Dans cette espèce de tableau mouvant, Usbeck expose sur-tout, avec autant de légèreté que d'énergie, ce qui a le plus frappé parmi nous ses yeux péuétrans: notre habitude de traiter sérieusement les choses les plus faciles, et de tourner les plus importantes en plaisanteries; nos conversations si bruyantes et si frivoles;

notre ennui dans le sein du plaisir même; nos préjugés et nos actions en contradiction continuelle avec nos lumières; tant d'amour pour la gloire joint à tant de respect pour l'idole de la faveur; nos courtisans si rampans et si vains; notre politesse extérieure et notre mépris réel pour les étrangers; la bizarrerie de nos goûts, qui n'a rien au dessous d'elle que l'empressement de toute l'Europe à les adopter; notre dédain barbare pour deux des plus respectables occupations d'un citoyen, le commerce et la magistrature; nos disputes littéraires si vives et si inutiles; notre fureur d'écrire avant que de penser, et de juger avant que de connoître..... Ces différens sujets, privés aujourd'hui des graces de la nouveauté qu'ils avoient dans la naissance des Lettres persanes, y conserveront toujours le mérite du caractère original qu'on a su leur donner; mérite d'autant plus réel, qu'il vient ici du génie seul de l'écrivain, et non du voile étranger dont il s'est couvert : car Usbeck a pris, durant son séjour en France, non seulement une connoissance si parfaite de nos mœurs, mais une si forte teinture des manières mêmes, que son style fait souvent oublier son pays. Ce léger défaut de vraisemblance peut n'être pas sans dessein et sans adresse. En relevant nos ridicules et nos vices, Montesquieu a sans doute voulu rendre justice à nos avantages; il a senti toute la fadeur d'un éloge direct, et il nous a plus finement loués, en prenant notre ton pour médire plus agréablement de nous.

Les Lettres familières de Montesquieu sont au-dessous de sa réputation; s'il revenoit parmi nous, il sauroit trèsmauvais gré à l'abbé de Guasco de les avoir publiées.

De pareilles lettres, écrites avec cette négligence assez ordinaire à ceux qui n'y attachent aucune prétention, doivent rester entre les mains des personnes à qui elles cont adressées. On voit clairement que l'abbé de Guasco n'é it pas fâché que le public fût instruit de sa correspondance avec un grand homme.

LITTLETON. (mylord) — Lorsque le président de Montesquieu publia ses Lettres persanes, il eut des imitateurs qui trouvèrent l'habillement persan assez commode pour débiter leurs paradoxes ou leurs satyres. Le lord Littleton se mit sur les rangs, et c'est peut-être le copiste qui a le plus approché de son modèle : mais il n'a ni les graces ni le badinage ingénieux et varié du philosophe françois. Littleton a voulu peindre sa nation, et il l'a fait avec cette hardiesse, cette vérité, cette liberté qui caractérise le génie anglois. En général, la partie politique de cet ouvrage pique plus que tout le reste.

Ces nouvelles Lettres persanes demandoient des notes de la part du traducteur; elles eussent jeté de la clarté sur un nombre de traits qui échappent au lecteur françois, parce qu'il n'est pas assez instruit, et que mylord Littleton a plus écrit pour sa nation que pour la nôtre.

Voltaire. — On voit dans les Lettres secrètes de Voltaire, un homme qui, forcé d'habiter une retraite et d'avoir un correspondant à Paris, donne à ce correspondant des éloges que le cœur ne paroît pas dicter. Le poète et le bel esprit s'y font sentir quelquefois; le

véritable ami ne s'y rencontre guère. Peut on souffrir d'ailleurs les injures grossières qu'il vomit contre tous ses ennemis? Ce ton d'emportement ne plaît pas, même à ceux qui aiment les plaisanteries satyriques, et non les sarcasmes grossiers.

Outre les Lettres secrètes, on nous a donné la Correspondance de Voltaire. On y trouve beaucoup de répétitions; mais elle offre un modèle de facilité, et des graces qui n'appartiennent qu'à ce grand écrivain. On a imprimé les Lettres de Voltaire en seize volumes.

J. B. Rousseau. — Un ton d'amertume se fait remarquer dans les Lettres de J. B. Rousseau: il y dit le pour et le contre. Il flatte ceux qui peuvent le protéger ou le servir; il outrage tous les autres. L'impression qui reste de la lecture de ces Lettres, n'est pas favorable à l'auteur.

RACINE. — On trouve dans les Mémoires de Racine. le père, publiés par son fils, un grand nombre de Lettres qui donnent de ce poète une idée beaucoup plus avantageuse; il y paroît bon ami et bon père. Le style n'a rien d'ailleurs qui puisse se faire remarquer, si l'en excepte ses deux Lettres contre les solitaires de Port-Royal. Il ne faut pas pourtant les comparer aux Lettres provinciales; ouvrage inimitable, qui ne tombera pas, quoique les jésuites, qui en font le snjet, soient tombés.

#### Recueils de lettres.

Le Modèle des Lettres, imprimé à Lyon il y a quelques années, est une collection puisée dans nos meilleurs épistolaires françois; les préliminaires dont l'auteur l'a ornée en augmentent le prix. Mais ces lettres étant puisées dans différens auteurs, qu'un homme d'un esprit ordinaire ne sauroit imiter, ce recueil est beaucoup moins utile qu'on ne croit. Il faudroit, pour un pareil livre, non un compilateur, mais un homme qui écrivît parfaitement dans le genre épistolaire, et qui composât lui-même toutes les Lettres avec le soin qu'un pareil travail demande.

La même raison qui nous fait restreindre l'usage du Modèle des Lettres, nous empêche de conseiller un Choix de Lettres des plus célèbres écrivains, qu'on a publié à Paris en deux volumes in-12. Pour lire ces sortes de livres avec fruit, il faudroit qu'ils fussent mieux digérés, plus uniformes et plus méthodiques.

#### CHAPITRE V.

#### SCIENCES ET ARTS.

## S. PREMIER.

## Politique et Droit public.

Le droit naturel étant le fondement du droit public, il faudroit indiquer les ouvrages qui traitent du premier, avant de venir à ceux qui n'ont que le second pour objet : mais ces deux droits ayant été confondus dans la plupart des livres, nous ferons connoître ceux qui ont été les plus estimés.

Grotius. — Grotius est célèbre par son Traité du Droit de la Guerre et de la Paix, traduit par Barbeyrac, deux volumes in-4°. Ce livre n'est proprement qu'une compilation, qui ne méritoit pas le tribut d'estime que l'ignorance lui a long-temps payé. L'auteur étoit trèssavant; mais il ennuie par sa science même, parce qu'elle est très-mal digérée. Il cite tour-à-tour Horace, Tertullien, Chrysippe, S. Augustin, Aristote, S. Jérôme, etc. Copier ainsi les pensées des auteurs qui ont dit le pour et le contre, ce n'est pas penser, c'est arborer les livrées du pédantisme.

Pufendorff. — Le traducteur de Grotius a mis aussi en françois le Droit de la Nature et des Gens par Pufendorff, deux volumes in-4°. Cet écrivain est aussi savant que l'auteur du Droit de la Guerre et de la Paix, et encore plus diffus. Il affecte, comme lui, de ne rien dire de lui-même. Isocrate, Pline, Sophocle, le Digeste, Garcilasso de la Vega, Machiavel, Diodore de Sicile, S. Ambroise, Hygin, Vitruve, du Plessis Mornay, font toujours les frais de ses pensées. Il ne résulte de ce fatras de citations qu'un assemblage insipide et une bigarrure insupportable.

Wolf. - Cet auteur allemand avoit donné sur le Droit de la Nature et des Gens onze volume in-4", où toutes les parties de la jurisprudence universelle sont approfondies et traitées dans leur plus grande étendue : mais comme la prolixité de cet ouvrage empêchoit qu'il ne sût à la portée du commun des lecteurs, Wolf en a lui-même extrait ses Institutions, qui renferment tout ce que son grand traité contient d'essentiel. Les Institutions offrent, dans un ordre suivi, les principes les plus généraux de la jurisprudence universelle; elles en montrent la liaison et l'ensemble, et conduisent, par un développement simple, de ces principes aux propositions les plus compliquées. L'auteur s'est assujetti dans sa marche à la rigueur de la méthode géométrique; il explique chaque terme par une définition; il termine avec soin le sens qu'il attache aux propositions qu'il avance, et les range de manière qu'elles s'enchaînent les unes aux autres et s'éclaircissent mutuellement. A quelques erreurs près, mais en petit nombre, ces

élémens peuvent être regardés comme un des cours les plus complets et les plus lumineux que nous ayons sur le droit de la nature et des gens. Le travail de M. Luzac, qui a joint un Commentaire à ces Institutions, ne mérite pas moins d'éloges. Il est aisé de s'appercevoir, par la manière dont il interprète ou développe les endroits difficiles de son auteur, qu'il possède éminemment la science des matières qu'il traite.

Montesquieu. - Les auteurs précédens abondent plus en citations qu'en réflexions; en voici un qui pense trop par lui-même, pour avoir besoin de compiler ce que les anciens et les modernes ont pensé : c'est l'auteur de l'Esprit des Loix. Ce livre a amusé les lecteurs frivoles, et instruit les penseurs. Il y a beaucoup de choses vraies, hardies et fortes. Plusieurs chapitres sont dignes des Lettres persanes; le sel de la plaisanterie est répandu sur le sérieux de la politique. Mais on s'est plaint que cet ouvrage peu méthodique est un labyrinthe sans fil; que le vrai et le faux y sont trop souvent mèlés ensemble; que presque toutes les citations sont fausses; que ses idées systématiques sur le climat, sur la religion, souffrent beaucoup de difficultés; que tout le livre est fondé sur une distinction chimérique, etc., etc. Malgré ses détauts, l'Esprit des Loix doit être toujours cher aux hommes, parce qu'il inspire l'humanité, et qu'il combat le despotisme. Enfin c'est un bâtiment irrégulier, bati par un homme de génie, dans lequel il y a des choses admirables.

L'au our envisage les habitans de l'univers dans l'état où ils sont, et dans tous les rapports qu'ils peuvent

avoir entre eux; rempli et pénétré de son objet, il embrasse un si grand nombre de matières, et les traite avec tant de briéveté et de profondeur, qu'une lecture assidue et méditée peut faire seule sentir le mérite de ce livre. Montesquieu ayant à présenter quelquesois des vérités importantes, dont l'énoncé absolu et direct auroit pu blesser sans fruit, a en la prudence de les envelopper, et, par cet artifice, les a voilées à ceux à qui elles seroient nuisibles, sans qu'elles fussent perdues pour les sages. Sans déroger à la majesté de son sujet, il sait en tempérer l'austérité, et procurer aux lecteurs des momens de repos, soit par des faits singuliers et peu connus, soit par des allusions délicates, soit par des coups de pinceau énergiques et brillans, qui peignent d'un seul trait les peuples et les hommes. Il y a, sans doute, des fautes dans l'Esprit des Loix, comme il y en a dans tout ouvrage de génie dont l'auteur a le premier osé se frayer des routes nouvelles. Montesquieu a été parmi nous pour l'étude des loix ce que Descartes a été pour la philosophie : il éclaire souvent et se trompe quelquefois, et en se trompant il instruit ceux qui savent lire. Mais ce qui doit rendre l'auteur cher à toutes les nations, ce qui serviroit même à couvrir des fautes plus grandes que les siennes, c'est l'esprit de citoyen qui a dicté cet ouvrage. L'amour du bien public, le desir de voir les hommes heureux, s'y montrent de toutes parts; et, n'eût-il que ce mérite si rare et si précieux, il seroit digne, par cet endroit seul, d'être la lecture des peuples et des rois.

Parmi tontes les critiques qui furent faites contre l'Esprit des Loix, l'auteur ne répondit qu'aux Nouvelles

ecclésiastiques, et intitula sa réponse, Défense de l'Esprit des Loix. On la trouve dans la dernière édition des œuvres de Montesquieu, immédiatement après l'ouvrage même qu'elle défend. Cet écrit, par la modération, la vérité, la finesse de plaisanterie qui y règnent, doit être regardé comme un modèle en ce genre. Montesquieu, chargé par son adversaire d'imputations atroces, pouvoit le rendre odieux sans peine; il fit mieux, il le rendit ridicule. S'il faut tenir compte à l'agresseur d'un bien qu'il a fait sans le vouloir, nous lui devons une éternelle reconnoissance de nous avoir procuré ce chefd'œuvre. Mais ce qui ajonte encore au mérite de ce morceau précieux, c'est que l'auteur s'y est peint luimême sans y penser. Ceux qui l'ont connu croient l'entendre; et la postérité s'assurera, en lisant sa Désense, que sa conversation n'étoit pas inférieure à ses écrits.

Linguet. — Montesquieu a été critiqué dans la Théorie des Loix civiles de Linguet, deux volumes in-12, 1767, où l'on trouve en général plus de système que de raison, plus d'imagination que de jugement, plus de sophismes que de vérités. On voit que l'écrivain s'est fait une loi de combattre les opinions les plus généralement reçues, et de s'éloigner de la façon de penser des hommes les plus éclairés. Il faut avoir prodigieusement de ressources dans l'esprit pour exécuter un plan si difficile; et tout le monde convient que ce n'est pas ce qui manquoit à l'auteur.

Machiavel. — On l'a nommé le docteur de la politique; on auroit dû l'appeler l'instituteur du crime. Son

Traité du Prince est un des ouvrages les plus dangereux qui aient été publiés. Il donne en effet dans ce livre abominable des leçons d'assassinat et d'empoisonnement. La morale n'est à ses yeux qu'une fiction utile pour servir les projets des ambitieux. Dans les conseils horribles qu'il leur donne, il les invite, au nom de leur intérêt personnel, à se joner de tout ce qu'il y a de plus sacré parmi les hommes; il leur crie sans cesse de n'avoir aucune considération, et de tromper pour asservir. Ce monstre mournt dans la misère, à cinquante-huit arls; il trouva la fin de sa détestable vie dans un remêde qu'il prit à contre-temps pour la conserver.

Les différens ouvrages de Machiavel out été recueillis en italien, en deux volumes in-4°, 1550, sans nom d'imprimeur. On en a fait en 1725 à Amsterdam une édition en quatre volumes in-12, qui n'est pas correcte; à Londres, une édition en 1747, en deux volumes in-4°; et une autre à Paris, en 1768, en six volumes in-12.

Le roi de Prusse. — L'Anti-Machiavel de ce monarque est plein d'esprit et de génie. Cette production honore la mémoire de Frédéric.

Testamens politiques. — Quelques auteurs ont pris un tour singulier pour instruire les monarques et leurs ministres; ils ont fait tester tous les hommes célèbres qui ont occupé le ministère. Ainsi l'abbé de Bourzeis donna le Testament politique du cardinal de Richelieu; Chevremont, celui de Charles V, duc de Lorraine; Bois-Guillebert, celui de Vanban. L'ex-capucin Manbert a publié de nos jours le Testament politique du cardinal Alberoni, et Chevrier celui du maréchal de Belle-Isle. On a très-bien comparé ces Testamens à celui que Crispin fait dans le Légataire universel. Il y a des erreurs et des petitesses qui décèlent la main du testateur. Il se peut cependant à toute force que Richelieu ait fait son Testament, comme Newton fit son Apocalypse; mais cet ouvrage n'est pas digne de lui. Celui d'Alberoni vaut beaucoup mieux; l'auteur étoit un éloquent bavard, qui avoit de grandes vues avec une petite ame. Il fait parler souvent ce cardinal en grand ministre, et d'autres fois en moine défroqué.

De Réal. — On trouvera des idées beaucoup plus justes, des principes plus certains, des réflexions plus sages, dans la Science du gouvernement, où l'on explique les droits, les devoirs des souverains, ceux des sujets, etc., en huit volumes in-4°, par de Réal. Une érudition très-étendue, une connoissance exacte des intérêts des différens princes de l'Europe, un style noble et élégant, telles sont les qualités qui distinguent cet ouvrage. Mais l'auteur auroit pu se resserrer davantage; et si l'Esprit des Loix pêche par trop de précision, la Science du gouvernement a un défaut tout contraire.

Burlamaqui. — Le livre le plus récent sur le droit de la nature et des gens est celui de Burlamaqui, considérablement augmenté par le professeur de Felice, à Yverdun, 1767 et 1769, en huit volumes in-8°. C'est le corps de droit et de politique le plus complet et le plus méthodique que nous ayons.

LE MERCIER DE LA RIVIÈRE. - Parmi les ouvrages

systématiques qui ont paru depuis long-temps sur l'ordre des sociétés politiques, il en est pen qui réunissent autant de précision et de clarté qu'un volume in-4°, publié, en 1767, par le Mercier de la Rivière, sous le titre de l'Ordre naturel et essentiel des Sociétés politiques.

Millar. — On peut regarder comme une excellente histoire de la société, relativement aux différens états, les Observations sur les commencemens de la société, par J. Millar, professeur en droit à l'université de Glascow, traduites de l'anglois, volume in-12, imprimé en 1773. L'auteur s'appuie, non sur des théories abstraites, mais sur des sai's et sur l'expérience; c'est en suivant cette voie, la plus sûre de toutes, qu'il cherche à connoître la nature humaine, et qu'il fait servir l'histoire à éclaircir la philosophie morale et la jurisprudence. Il prévient que les mœurs et les coutumes des peuples lui ont paru les monumens les plus authentiques de leurs opinions sur ce qui est juste ou injuste, utile ou nuisible, digne de louange ou de blâme : mais il observe en même temps que ce n'est qu'avec la plus grande circonspection qu'on peut saire usage de ces monumens, et qu'il faut examiner avec soin les conjonctures qui leur ont donné naissance, afin d'être en état d'en fixer les résultats.

Jusqu'à présent on avoit rassemblé un grand nombre de faits singuliers sur les mœurs et les usages des différens peuples; mais on s'étoit peu étudié à les appliquer à l'histoire du genre humain, dans les différentes époques de la société. Millar a fourni cette carrière avec le plus grand succès. La connoissance de l'homme moral a suivi les mêmes révolutions que celle de la

physique: on a commencé par bâtir des romans et des systèmes; on finit par l'expérience et par les faits, qui sont les seuls guides qui n'égarent point. Mais pour tirer des conséquences aussi lumineuses et aussi philosophiques que l'a fait Millar, il falloit avoir toute la pénétration, la justesse et la sagacité de ce savant professeur. On doit savoir gré au traducteur de ces Observations d'avoir fait passer dans notre langue un ouvrage aussi estimable; son travail utile auroit encore plus de prix, s'il s'étoit donné la peine de soigner son style, qui en général est très-négligé, souvent pénible et forcé.

De Mably. (l'abbé) — Le livre de l'abbé de Mably, de la Législation, ou Principes des Loix, in-12, en deux parties, 1776, méritoit de produire la sensation vive qu'il a faite dans le public.

Nous avons du même auteur le *Droit public de l'Eu*rope, dont la première édition parut en 1748, en deux volumes in-12, et la seconde en 1764, en trois vol. in-12.

L'abbé de Mably a encore donné les Principes des négociations, in-12, et les Entretiens de Phocion sur les rapports de la morale avec la politique, in-12.

Tous ces ouvrages ont été dictés par l'amour de l'humanité. L'abbé de Mably n'étoit pas seulement philosophe en écrivant, il étoit philosophe pratique. Nous ne prétendons pas qu'il ait été exempt d'erreurs; mais ses intentions étoient pures, et sa passion dominante étoit d'améliorer la condition de ses semblables. Il seroit bien à desirer, pour le bonheur de l'humanité, que ceux qui ont écrit sur la politique n'eussent pas éprouvé d'autres passions.

J. J. Rousseau. — Son Contrat social a eu des critiques et des admirateurs. Les premiers ont reproché à l'auteur de cet ouvrage d'avoir donné pour des vérités des paradoxes, et d'avoir voulu fronder toutes les idées reçues pour établir un système nouveau.

Les admirateurs de J. J. Rousseau disent que son Contrat social est l'ouvrage le plus foit en principes qui ait parn sur la politique. Ils prétendent que Montesquieu, dans son Esprit des Loix, s'est assujetti à voiler les vérités qu'il vouloit répandre, tandis que le citoyen de Genève, s'élevant au-dessus de toutes les considérations du moment, ne s'est occupé qu'à établir une théorie immuable. Entre ces deux opinions diamétralement opposées, on nous permettra sans doute d'en énoncer une que nous croyons juste : nous pensons que si le Contrat social contient de grandes vérités, embellies par une plume éloquente, il renferme aussi des incohérences et des singularités qui avoient besoin d'être soutenues par un grand talent pour trouver des lecteurs.

Didot a fait une superbe édition du Contrat social. Defer de Maison-Neuve l'a imprimé dans les œuvres de J. J. Rousseau, avec un luxe qui rend cette collection infiniment précieuse. Peu d'ouvrages ont eu autant d'éditions que le Contrat social.

Aux ouvrages que nous venons de citer, nous en ajouterons quelques autres, qui méritent d'être connus.

Le Droit public germanique, par Manvillon, 1749, deux volumes in 8°.

Le Droit des Gens, ou Principes de la Loi naturelle, par Vatel, 1758. deux volumes in-4°.

Le Droit public de France, par Bouquet, 1756, in-4°. L'Essai sur l'histoire du droit naturel, par Hubner, 1758, deux volumes in-8°.

Deux Discours de Letrosne, l'un sur le Droit des gens, 1762, in-8°, et l'autre sur l'état politique de l'Europe, 1763, in-8°.

# S. I I.

## Du Droit canonique et du Droit civil,

Nous réunissons dans un seul paragraphe ces deux articles, qui étoient séparés dans l'édition de la Bibliothèque d'un homme de goût par l'abbé de la Porte, et nous nous garderons bien de citer dans notre ouvrage une foule de livres qui sont devenus inutiles; nous nous bornerons à rappeler le souvenir de ceux qu'on peut et qu'on doit encore consulter.

Nous mettrons au nombre de ces livres les Loix civiles de Domat, un volume in-folio; les œuvres de Pothier, et sur-tout son Traité des obligations; le Dictionnaire de Droit par Ferrière, deux volumes in-4°; la Collection de jurisprudence, par Denizart, quatre volumes in-4°; et le Répertoire universel de jurisprudence, dix-sept volumes in-4°. Ces livres renferment sans doute des dissertations qui ne sont plus d'aucune utilité; mais il y en a un grand nombre qui sont encore d'un usage habituel.

Au reste, les personnes attachées au barreau, qui

desireroient se procurer des livres de droit, doivent consulter la Bibliothèque d'un avocat, par Camus; ils y trouveront un catalogue très-bien fait des livres de jurisprudence.

Les ouvrages historiques ou philosophiques sur les sciences étant indépendans des variations qu'elles peuvent éprouver par les évènemens politiques, nous croyons devoir en citer quelques-uns de cette nature.

Des Essarts. — Nous commencerons par l'Essai sur l'histoire générale des tribunaux de tous les peuples tant anciens que modernes, que cet auteur a publié en neuf volumes in 8°, Paris, 1778 et 1784. Deux éditions de cet ouvrage, qui ont été épuisées, prouvent qu'il a eu du succès. Nous ne pouvons mieux faire connoître le plan de l'auteur qu'en citant le passage suivant de sa préface:

« L'histoire, dit-il, de chaque nation n'offre ordinairement que les grands traits qui peuvent caractériser les vertus ou les vices des princes, de leurs généraux, de leurs favoris, et des hommes en place; elle dédaigne la peinture des mœurs des classes ordinaires de la société. C'est cependant dans le choc varié des passions et dans la peinture des mœurs des particuliers qu'on peut connoître le cœur humain, et tirer des leçons de morale et de conduite pour tous les hommes. Ces Essais historiques auront cet avantage, puisqu'ils réuniront sous un même point l'histoire des tribunaux de presque toutes les nations du monde entier, les loix capitales des peuples, les peines qu'elles prononcent contre les coupables, les fonctions des magistrats, les

jugemens fameux, et les anecdotes relatives à l'administration de la justice. Ces traits divers formeront, par leur réunion, le tableau général que nous nous proposons d'esquisser: les uns intéresseront par des couleurs sombres, les autres amuseront par leur singularité, et tous, également propres à exciter la curiosité, offriront un degré d'intérêt particulier.

» Il y a en effet dans le cœur de l'homme un desir naturel de connoître l'histoire des passions et des crimes; on aime à dévoiler les manœuvres des grands scélérats, à voir leur audace, et à suivre leur marche ténébreuse: c'est sur-tout lorsque la justice vigilante leur arrache le masque, qu'elle enchaîne leur fureur, et qu'elle les immole à la patrie outragée; c'est alors que tout citoyen s'intéresse au récit des atteintes portées à son repos, et qu'il applaudit aux moyens employés pour le défendre et le rassurer. Un autre avantage de cette histoire est de faire connoître les mœurs des peuples et le génie des gouvernemens, en rendant compte de leurs loix, et des formes employées par leurs tribunaux dans l'administration de la justice.»

On peut juger par cette idée générale du plan que l'auteur a suivi, de l'immensité des recherches qu'il a dû faire.

Beccaria. — Son Traité des délits et des peines a en le plus grand succès. Ce livre a été inspiré par l'amour de l'humanité, et il a servi à éclairer les gouvernemens de l'Europe sur la cruauté de leurs loix criminelles. Le Traité des délits et des peines, qui a paru en italien, a été traduit dans presque toutes les langues. Nous en

avons en françois une traduction que nous devons à A. Morellet, un volume in-12.

Blackstone. — Ses Commentaires sur les loix angloises, qui ont été traduits en françois en six volumes in-8°, font connoître la jurisprudence de ce peuple. C'est un ouvrage que le jurisconsulte et le philo-ophe doivent méditer pour connoître et apprécier des formes qu'on a souvent admirées sur parole, sans se donner la peine de les examiner. Cette étude est plus utile qu'on ne pense pour découvrir le véritable caractère des peuples, et distinguer leurs vices de leurs vertus.

Schombert. — Cet auteur anglois a fait un Précis historique et chronologique du Droit romain, qui a été traduit par Boulard, en un volume in-8°. Cet ouvrage, par sa clarté et par sa méthode, doit être mis au nombre des livres qui peuvent être utiles à tous les pays. Les principes qu'il renferme sont fondés sur la raison et la justice, qui doivent être consultées dans tous les temps et dans toutes les circonstances. Nous invitons donc ceux qui s'occupent de la science du Droit, à se procurer l'ouvrage de Schombert.

Le Code de Frédéric est encore un ouvrage qui mérite d'être cité. On y trouve un grand législateur qui a su emprunter du Droit romain tout ce qui pouvoit s'adapter aux mœurs et aux usages de son pays. Ce recueil de loix a été fait par des mains habiles. En le publiant, Frédéric a été peut être plus grand que par ses victoires; car de bonnes loix rendent les hommes heureux, tandis que

les triomphes guerriers ne coûtent que trop souvent des larmes et du sang humain.

CATHERINE II, impératrice de Russie. — Cette femme étonnante n'a pas voulu régner seulement par la force des armes, elle a voulu donner aux Russes un nouveau code de loix. Ce code, dont nous avons une traduction en françois, annonce de grandes vues en législation. Toutes les fois que l'orgueil n'y rappelle pas ses prétentions, il offre des maximes justes et puisées dans la raison: mais quand il s'agit de conserver les chaînes de l'esclavage, les droits de la naissance et ceux de la propriété des paysans, alors ce n'est plus la philosophie, mais l'intérêt personnel, qui dicte des loix. Ces taches tiennent aux préjugés politiques, tandis que les loix sages et justes sont l'ouvrage de la raison et de la philosophie.

Malgré ces défauts, le code de Catherine est digne de la grande réputation que cette femme-célèbre s'est acquise pendant la longue durée de son règne brillant. Nous n'avons point à examiner ici ses vertus et ses vices; c'est à l'histoire qu'il appartient de tracer le tableau des grandes actions, des fautes, des foiblesses et des crimes de cette femme étonnante : nous nous bornerons seulement à observer qu'elle a eu le secret rare de donner une empreinte de grandeur à tous les évènemens auxquels elle a pris part, et que, comme législatrice de la Russie, elle a des droits à la reconnoissance d'un peuple dont elle a perfectionné la civilisation, et qui étoit dans la barbarie au commencement de ce siècle.

Nous ne citerons point ici les ouvrages que nous avons indiqués dans le chapitre où nous avons parlé des

orateurs du barreau; mais comme nous traitons de la science du droit en général, nous croyons devoir rappeler quelques ouvrages qui sont dignes de fixer l'attention des jurisconsultes de tous les temps.

Servan. — Cet avocat général a fait plusieurs discours qui méritent une place distinguée dans la bibliothèque d'un homme de goût. Ceux sur l'administration de la justice criminelle; sur les mœurs; sur le mariage d'une protestante; sur une accusation d'empoisonnement; et sur une donation faite à une comédienne, ont eu le plus grand succès. On y trouve un magistrat ami de l'humanité, et un philosophe qui cherche à bannir les préjugés qui font le malheur de la société.

Lacretelle l'aîné. — Nous avons de cet auteur des Mélanges de jurisprudence qui renferment des vues philosophiques sur cette matière. On doit savoir gré à cet écrivain estimable d'avoir donné l'exemple aux jeunes légistes de ne pas suivre les sentiers de la routine, et d'avoir prouvé qu'une philosophie sage et éclairée n'est étrangère à aucune science. Cet ouvrage a paru en 1779, en un volume in-8°.

Louis. — Ce célèbre chirurgien a publié plusieurs mémoires sur des questions importantes de jurisprudence criminelle, qui ne pouvoient être traitées avec succès que par un savant chirurgien qui fût à-la-fois jurisconsulte. Louis a joui du triomphe le plus doux qu'un ami de l'humanité puisse obtenir, de celui d'arracher au supplice des innocens que des indices trompeurs

avoient fait condamner. Nous invitons ceux qui remplissent les fonctions de juges, à méditer cette partie des onvrages de Louis.

La Marre. — Son Traité de la police sera toujours regardé comme un des livres les plus savans qui aient paru sur cette branche d'administration. Cet ouvrage est sans doute surchargé de réglemens et de pièces qui sont inutiles aujourd'hui : mais tout ce qui est historique sur les aits et métiers, sur les usages anciens, et sur les monumens de Paris, sera toujours lu avec intérêt. Le Traité de la police de la Marre est resté imparfait; les trois volumes in-folio que nous avons de lui contiennent à peine l'exécution de la moitié du plan qu'il avoit annoncé : il y a un quatrième volume, qui est de Leclerc du Brillet.

Des Essarts avoit formé le projet de remplir, dans son Dictionnaire universel de police, la tâche entière que la Marre s'étoit imposée. Il a profité du travail de ce savant commissaire de police dans toutes les parties qu'il avoit traitées, et il y a ajouté tous les changemens que près d'un siècle y avoit apportés. Tout ce qui tient à l'amélioration des mœurs est écrit dans des vues philosophiques, qui tendent à prouver aux hommes que la vertu peut seule les rendre heureux. On n'y trouve point les leçons d'un cagotisme farouche qui proscrit les plaisirs innocens, mais on y développe les principes d'une morale tout-à-la-fois douce et austère. Cet ouvrage étoit sur le point d'être terminé, lorsque la révolution a suspendu le travail de l'auteur : huit volumes in-4° ont paru;

le neuvième et dernier volume paroîtra lorsque notre police actuelle ne sera plus exposée à des changemens qui empêchent d'en déposer les élémens dans un recueil. Ce dernier volume sera très-curieux, puisqu'il contiendra un tableau général de la police de toutes les nations de l'Europe.

On trouve les huit volumes du Dictionnaire universel de police chez l'auteur de cet ouvrage, Des Essarts, libraire, rue du Théâtre françois, no. 9.

Nous terminerons cet article en annonçant que Garnery, libraire, a fait imprimer des recueils séparés des loix nouvelles sur chaque matière, sous le titre de Codes.

## CHAPITRE VI.

MÉDECINE, CHIRURGIE, ANATOMIE.

Nous ne citerons pas ici tous les ouvrages qui ont été publiés sur la médecine et la chirurgie; nous nous bornerons à indequer ceux qui sont d'un usage habituel. Quoiqu'il n'entre pas dans notre plan de former la bibliothèque d'un médecin, mais celle d'un homme du monde, nous ne devons pas oublier de parler d'Hippocrate.

HIPPOCRATE. — Les médecins lui donnent le nom de divin; c'est en effet le plus célèbre médecin de l'antiquiré. Il nous reste plusieurs écrits de ce grand homme; 1°. des Apherismes, qui sont relardés comme des oracles; Gaza les atradui s'en latin: 2°. des Fronostics: 3°. un Traité des vents, qu'on peut appeler son chefd'œuvre. Les é itions les plus estimées des ouvrages d'Happocrare sont celle de Frésius, en grec et en latin, Genève, 1657, deux volumes in folio; celle de Vander-Linden, Leyde, 1656, deux volumes in 8°, qui se joint à la collection des auteurs cum notis variorum; et celle que Chartier a donnée avec le Galien, 1639, treize tomes

en neuf volumes in-folio. On imprima à Bâle, en 1579, vingt-deux de ses Traités, avec la traduction de Cornarius, des tables et des notes, in-folio; ce recueil est fort rare. Les savans ont publié dans toutes les langues une foule de commentaires et de traductions des œuvres du médecin grec; nous nous bornerons à citer la version françoise de Devaux, fameux chirurgien, et le commentaire latin d'Hecquet, habile médecin. Devaux a aussi traduit ce commentaire.

Galien occupe le second rang parmi les médecins de l'antiquité. Une partie de ses ouvrages périt dans l'embrasement de Rome, sous Néron; ceux qui nous restent ont été publiés à Basle en 1538, en six volumes, qu'on relie en trois, et à Venise, en 1625, en six volumes, en grec et en latin.

Parmi les médecins modernes, nous citerons Lieutaud, Helvétius, Boerhaave, Astruc, Senac, Petit, Winslow, Tissot, Haller, Geoffroi, Portal, Bordeu, Bouvart, Raulin, Lorry, Gautier, Vicq-d'Azir, Macbride, Cullen, Zinzermann, Van-Swieten, Andry, Didelot, Pomme, Vachier, Tronchin, etc., etc.

Parmi les chirurgiens: Louis, Heister, Moreau, Desault, Bordenave, Bell, Morand, Sabathier, Dujardin, Perilhe, Lassus, Sue, Ledran, Fabre, Levret, Lecat, Pelletan, etc., etc.

Que ceux que nous oublions ne s'offensent pas de notre silence; nous les invitons à se rappeler que nous ne pouvons pas indiquer tous les ouvrages qui ont paru sur chaque science. Astruc. — Nous avons de ce savant médecin les ouvrages suivans :

Origine de la peste, 1721, in-8°,

De motu musculari, 1710, in-12;

Traité des maladies des femmes, six volumes in-12, 1761, 1765;

L'art d'accoucher réduit à ses principes, 1766, in-12; Mémoire sur la digestion, 1714, in-8;

Et des Mémoires pour servir à l'histoire de la Faculté de Montpellier, in 4°, 1767 (ouvrage posthume).

Tissor mérite le premier rang parmi les auteurs qui ont écrit, non pour les médecins de profession, mais pour ceux qui sont éloignés d'eux, ou qui cherchent à s'en passer. Son Avis au Peuple sur sa santé, publié en 1761, a eu plus de trente éditions. C'est une médecine aisée, que les personnes charitables qui vivent à la campagne sont capables de pratiquer avec un peu d'usage et d'intelligence. L'a théorie que l'auteur donne sur les causes des maladies est excellente; et les remèdes qu'il conseille sont d'autant plus sûrs, qu'il en a vérifié l'efficacité par lui-même.

Le même docteur a donné ensuite un Essai sur la santé des Gens de lettres, et un autre sur celle des Gens du monde; tous les deux sont très-bien saits. Il est encore connu par une Dissertation sur l'Onanisme, matière délicate, que Tissot a traitée avec beaucoup de soin et de décence.

Un ouvrage non moins utile, non moins clair, non moins exact que celui de Tissot, est le Dictionnaire de santé, dont nous avons déja fait mention à l'article des

Dictionnaires, et qui doit être accompagné de celui de chirurgie, en deux volumes in 8. Ce livre est tilé de bonnes sources, et peut donner une connoissance suffisante de cet art, qu'on ne sauroit exercer soi même.

Boernaave, et autres. — Si quelqu'un vouloit faire une collection plus abondante de livres de médecine, il pourroit acheter les Aphorismes de Boerhaave, traduits en françois, et commentés par la Mettrie, dix volumes in-12; l'Abrégé de la médecine pratique, traduit du latin, par M. Boudou, sept volumes in-12; les Consultations de médecine, de plusieurs célèbres médecins de Montpellier, dix volumes in-12; la Matière médicale de Geoffroy; les savans ouvrages d'Hocquet, de Rauliu, d'Helvétius, etc.

Pour la chirurgie, vous avez les Aphorismes de chirurgie de Boerhaave, commentés par Van Swieten, traduits en françois en cinq volumes in-12, 1753; les Institutions chirurgicales d'Heister, tradui es en françois, à Avignon, 1770, deux volumes in-4° et quatre volumes in-8°; le Précis de chirurgie pratique, contenant l'histoire des maladies chirurgicales, et la manuere la plus en usage de les traiter, deux volumes in-8°, avec figures; les Mémoires de l'académie de chirurgie de Paris, collection très-utile.

Winslow et autres. — L'Exposition anatomique de la structure du corps humain, par Winslow, quatre volumes in-12, 1767, éd tion corrigée et augmentée sur un exemplaire de l'auteur; le Dictionnaire anatomique, in-12, 1754, et les planches anatomiques què

Gautier a données, sont d'un grand secours pour cette science.

Gautier a encore donné une Anatomie générale des viscères, et l'Anatomic complète de la tête, 1748, in-folio.

Senac a publié l'Anatomie d'Heister, 1724-1735, in-8".

Palfin et Petit. — Palfin avoit publié une Anatomie chirurgicale': le célèbre Petit en a fait une nouvelle édition, avec des augmentations considérables, 1753, deux volumes in-12.

Portal. — Ce professeur d'anatomie en a publié l'histoire. Nous avons de lui une foule de Mémoires, et spécialement des Observations sur la nature et le traitement de la rage. Nous avons assisté plusieurs fois à ses leçons: sa manière d'enseigner nous a paru excellente; il n'a point le ton dogmatique, et la science, dégagée du pédantisme, n'en est que plus sûre de plaire. Les dissertations du docteur Portal, en prenant la forme de conversations entre lui et ses élèves, ont quelque chose d'affectueux, qui attache et fait oublier l'aridité des matières qu'il traite.

Poissonnier Desperrières. — Nous avons de ce médecin beaucoup de Mémoires sur la santé des gens de mer; il a fait même un Traité sur les maladies des marins; il a encore donné un Abrégé d'anatomie à l'usage des élèves en chirurgie.

Duhamel a fait un Mémoire sur les moyeus de conserver la santé aux équipages, 1759, in-12. Bordenave. – Nous ne devous pas oublier le Traité de physiologie par Bordenave, deux volumes in-12.

Haller. — Ce célèbre médecin de Berne, après s'être occupé de poésie dans sa jeunesse, a enrichi la science de la médecine de plusieurs ouvrages estimés; voici les principaux:

Matière médicale, tirée de Historia stirpium, avec additions, par Vicat, Berne, 1776, deux volumes in-8; De la génération, ou Exposition de cette fonction, deux volumes in 8;

Bibliotheca medico-practica, quatre volumes in-49; Bibliotheca anatomico-practica, deux volumes in-49;

Mémoire sur la nature sensible et irritable du corps animal, quatre volumes in-12;

Dissertation sur les parties sensibles du corps animal, un volume in-8°;

Mémoire sur la formation des os, un volume in-12; Disputationes ad historiam morboram, Lausanne, 1757, sept volumes in-4°;

Disputationes chirurgiæ selectæ, cinq volumes in-4°;
Opera minora, trois volumes in-4°;

Historia morborum, 1766, un volume in-4°;

Lieutaud. — Nous devons à la plume de ce savant mé les in plusieurs ouvrages précieux: 1°. son Anatomie historique et pratique (Portal en a fait une nouvelle é lition en leux volumes in 8° avec figures); 2°. Synopsis universæ pra re is medicæ, Parisiis, 1770, deux volumes in 4; 3°. Historia anatomico-medica, Paris, 1767, deux volumes in 4°; 4°. Elementa physiologiæ, un vol. in 8°.

Vicq-d'Azir a publié une foule de ménioires, qu'on trouve dans le recueil des Mémoires de la société de médecine. Il avoit commencé un superbe ouvrage d'anatomie, grand in-folio, qui renferme des gravures faites avec le plus grand soin. Nous avons parlé ailleurs de ses ouvrages littéraires.

Buchan. — Ce médecin anglois a donné la Médecine domestique, en cinq volumes in 8°, qui a été traduite par Duplanil.

Sue. — Outre une foule de mémoires sur différentes parties de la chirurgie, nous avons de cet auteur l'Anatomie, ou l'Art de disséquer les muscles, 1749-1765, un volume in-12.

Black — Cet Anglois a fait une *Histoire de la médecine et de la chirurgie*, dont la traduction en françois s'imprime dans ce moment, et paroîtra dans peu chez Fusch, libraire, rue des Mathurins.

Lorry. — Essai sur les alimens, 1753, deux volumes in-12; de Melancholia, 1764, deux volumes in-8°; de Morbis cutaneis, 1777, in-4°. Il est éditeur des Aphorismes d'Hippocrate, in-24.

Paul. (François) — Ce médecin a traduit les Institutions chirurgicales d'Heister, 1770, deux volumes.

Heurnus. — Traité des maladies de la tête, en latin, 1602, in-4°.

#### CHAPITRE VII.

CHIMIE ET BOTANIQUE.

L'ABBÉ de la Porte n'a fait qu'un seul chapitre sur ces deux sciences : nous le diviserons en deux paragraphes ; dans le premier nous parlerons de la chimie, et, dans le second, de la botanique.

## S. PREMIER.

#### Chimic.

Le n'est point de science qui ait plus d'attrait pour celui qui la cultive, que la chimie; plus on en connoît les secrets, plus on éprouve le desir de faire de nouvelles découvertes. Depuis quelques années la chimie a fait des progrès remarquables : les Rouelle, les Lavoisier, les Fourcroi, les Darcet, les Baumé, les Black, les Cavendish, les Macbride, les Priestley, les Spielman, les Bergman, les Chaptal, les Mitouard, les Guiton de Morveau, les Bertholet, et autres savans, ont fixé la théorie et la pratique de cette science par des observations fondées sur des expériences réitérées; ils sont

parvenus à établir des principes qui servent aujourd'hui de règles à ceux qui venlent l'étudier. Ce n'est plus, comme autrefois, en tâtonnant, s'il est permis de s'exprimer ainsi, qu'on parvient à obtenir des résultats; on sait maintenant que tels procédés produiront tels effets: ainsi ce n'est plus une science conjecturale comme elle l'étoit dans son enfance; elle a des règles et des procédés connus, avec le secours desquels on mar he d'un pas sûr dans une carrière qui étoit autrefois couverte de ténèbres.

En parlant ainsi, nous ne prétendons pas sans doute qu'on ait découvert tous les secrets de la chimie; cette science offre un champ trop vaste aux observations pour que tout ce qui est de son domaine puisse être également connu et approfondi : mais l'on peut dire, à la gloire des chimistes modernes, qu'ils ont rendu cette science familière, et que les découvertes qu'ils ont faites ont été et seront de la plus grande utilité pour la perfection des aris.

Nous allons tracer l'histoire des progrès de cette science, en rappelant au souvenir de nos lecteurs les principaux ouvrages qui ont paru sur cette matière.

Junker. — Nous avons de ce chimiste un ouvrage, en deux volumes in-4°, intitulé: Conspectus chimiæ, physicam subterraneam et corp. nat. principia è dogmatibus Becheri et Stahlii explicans.

Boerhaave. — Ce savant médecin a publié des élémens de chimie, sous ce titre: Elementa chimiæ, cui accesserunt ejusdem auctoris opuscula quædam; Parisiis, Cavelier, 1733: deux volumes in-4°.

Cet ouvrage est très-estimé; il a servi à fixer les principes de cette science. S'il n'en a pas reculé les bornes aussi loin que ceux des chimistes qui ont écrit depuis sur cette matière, il n'en a pas moins rendu un service important, en indiquant aux auteurs qui l'ont suivi dans la même carrière les routes qu'ils ont parcourues avec tant de succès.

Lemery. (Nicolas) — Son Cours universel de chimie, augmenté considérablement par Baron, parut en 1756, in-4°, avec figures.

MACQUER. — Quelques années après, Macquer sit paroître son Dictionnaire de chimie, contenant la théorie et la pratique de cette science, deux volumes in-8°, Paris, 1766.

Cet ouvrage est un de ceux qui ont mis la science de la chimie le plus à la portée des gens du monde. Auparavant ses secrets n'étoient connus que d'un petit nombre d'adeptes, qu'on regardoit plutôt comme des fous que comme des savans.

Le Dictionnaire de chimie de Macquer a eu le plus grand succès ; c'est un livre élémentaire qu'on consulte toujours avec fruit.

MALOUIN. — La Chimie médicinale de Malouin, la seule peut-être de ce genre que tout le monde puisse lire sans ennui, doit être aussi utile à ceux qui se livrent à cette science, que consolante pour tous les hommes en général qui en sont l'objet. On y apprend que le remède est tout près du mal; que la nature,

aidée de l'art, n'en a guère qui soient incurables, et qu'en bonne et industrieuse mère elle produit dans son sein tous les moyens qui peuvent soulager ou guérir les infirmités attachées à l'humanité. C'est un de ces livres précieux qu'il faut avoir et lire, parce qu'on y trouve par-tout un philosophe guidé par l'amour de la vérité, qui cherche et qui suit sans cesse la nature, qui ne raisonne que sur l'expérience, et qui montre à chaque page l'homme éclairé, l'homme de bien, qui a consacré ses veilles et tous les jours de sa vie au salut de ses semblables.

Une très-grande quantité d'expériences faites à grands frais; des découvertes curieuses et utiles, et plusieurs remèdes tout-à-fait inconnus; des choses qu'on regardoit comme fort importantes, réduites à leur juste valeur; quelques autres qui passoient pour indifférentes, développées, expliquées, et démontrées d'une très-grande conséquence; la science du vrai médecin, sans aucune affectation et dépouillée de tout l'appareil du charlatanisme; le savant profond, le praticien infatigable, instruisant avec simplicité l'artiste et le malade, desirant le progrès de l'art et le soulagement des hommes : voilà le caractère distinctif de la Chimie médicinale par Malouin. Ce livre est d'ailleurs écrit avec une élégance et une pureté qu'on n'est pas en droit d'attendre dans les ouvrages de cette espèce.

BAUMÉ. — La Chimie expérimentale de Baumé, trois volumes in-8°, 1774, forme un corps d'opérations fon-damentales de chimie, et est le fruit de plus de vingtainq années de travail, durant lesquelles l'auteur a

démontré la chimie avec Macquer. Ils ont fait ensemble seize cours de cette science : chaque cours comportoit plus de deux mille expériences. Ajoutez à cela plus de dix mille expériences accessoires à ces cours, qui ont été l'objet de beaucoup de mémoires lus à l'académie des sciences, ou jubliés dans les journaux et autres écrits particuliers. Tous ces mémoires ont servi de matériaux à l'ouvrage dont il est question, et sont la base de la nouvelle théorie que l'auteur s'est formée sur les grands et principaux phénomènes de la nature, et sur les opérations fondamentales de la chimie. Il n'a pas négligé de lire les découvertes de ceux qui l'ont précédé, et il en sait usage, en citant les auteurs à mesure que les occasions s'en présentent. Comme il a été obligé, par état, de répéter un grand nombre de fois presque toutes les opérations ordinaires de la chimie, il étoit à portée d'en simplifier les appareils, et il est parvenu à les réduire à leur plus grand degré de simplicité: ses descriptions sont claires; il n'omet rien d'essentiel pour opérer sûrement et commodément. Un autre mérite particulier à cet ouvrave, c'est que l'auteur y a rassemblé des détails important sur plusieurs oférations qui ne se rencontient dans aucun livre de chimie, et des manipulations sumples qui abrègent considérablement certains procédés. Il indique aussi beaucoup de points de théorie on de pratique qui n'ont été qu'entrevus, c'autres qui ne sont énoncés qu'à demi, et un grand nombre d'expériences qui ne sont pas même encore commencées. Son dessein a été de faire sentir à ceux qui cultivent la chimie, combien il reste de choses à faire pour compléter les connoissances de certaines

parties de cette science, sur lesquelles on n'a que peu ou point travaillé; et il a indiqué les expériences à faire, pour mettre sur la voie ceux qui ont la bonne volonté de contribuer par leurs travaux aux progrès de la chimie.

Shaw. — L'objet de la chimie est de nous rendre utiles toutes les substances qui composent l'univers; et le but des chimistes est de découvrir les moyens propres à y parvenir. C'est sous un point de vue moins étendu qu'on la considère dans les Leçons de chimie propres à perfectionner la physique, le commerce et les arts, par Pierre Shaw, premier médecin du roi d'Angleterre, traduites de l'anglois par la présidente d'Arconville, un volume in-4°.

La physique, le commerce et les arts, perfectionnés par la chimie, sont les trois objets principaux d'un grand et beau discours préliminaire, que le traducteur a mis à la tête de l'ouvrage.

Le but de l'ouvrage est de tourner à l'avantage des arts les plus nécessaires aux hommes, les connoissances de la chimie. On y trouve des détails intéressans sur la bière et sur les liqueurs spiritueuses faites avec des grains dont l'usage est plus commun en Angleterre qu'en France. C'est à cette partie de la chimie particulièrement que Shaw paroît s'être le plus appliqué, et sur laquelle il s'est le plus étendu. Né dans un pays où le commerce et la navigation font l'occupation la plus noble et la plus importante, il fait servir la chimie à l'utilité des objets les plus estimés de sa nation; il enseigne les moyens de rendre plus durables les substances

qu'on transporte sur les vaisseaux; il indique les procédés par lesquels on peut suppléer aux boissons spiritueuses, trop sujettes à se corrompre dans les voyages de longue durée; enfin il traite des couleurs, des teintures, de la pharmacie, des métaux, de la pyrotechnie, des vernis, des colles, et finit son ouvrage par des vues générales destinées à perfectionner la chimie. Il a soin de donner à la fin de chaque leçon le résultat des expériences qu'il a exposées; il en tire des règles, et retrace en peu de mots les vérités qu'il a établies par des exemples dans le cours de la leçon.

LAVOISIER. — Ce célèbre chimiste, dont le nom rappelle à-la-fois toutes les idées qui peuvent concourir à former un savant, un ami de l'humanité et un citoyen vertueux, est mort à quarante-huit ans sur l'échafaud sons la tyrannie de Robespierre; sa mort a été une véritable perte pour les sciences et les arts.

Peu de savans ont en effet suivi avec plus de constance et de succès les routes inconnues de la chimie-Les dernières années de sa vie ont été sur-tout employées à rectifier la théorie de cette science, et à en fixer les principes sur des expériences certaines et réitérées.

Outre une foule de mémoires que Lavoisier a publiés sur différentes branches de la chimie, nous avons de lui un Traité élémentaire de cette science, en deux volumes in-8°, avec figures, et de Nouvelles recherches sur l'existence d'un fluide élastique fixé dans quelques substances, et sur les phénomènes qui résultent de son dégagement ou de sa fixation.

Ce dernier ouvrage parut peu de temps après celui

D'UN HOMME DE GOUT. 97 que Priestley avoit publié à Londres, sur différentes espèces d'air.

Fourcrot. — Ce professeur nous a donné des Leçons de chimie, en cinq volumes in-8°, avec figures; et des Mémoires sur différens objets de chimie, un volume in-8°.

Ces ouvrages sont très-estimés: ils sont devenus classiques pour tous ceux qui se livrent à l'étude de la chimie. Les cours de ce savant professeur sont trèssuivis. Il étoit l'ami de Lavoisier; il a pleuré sa perte. Rappeler qu'il se chargea de répandre des fleurs sur le tombeau de cette victime précieuse aux sciences et aux arts, c'est annoncer que l'éloge funèbre de Lavoisier a été prononcé par un savant, digne d'apprécier les lumières et les découvertes nouvelles dont ce grand homme a enrichi la chimie.

Darcet. — Ce médecin s'est constamment occupé de chimie. On peut dire de ce savant qu'il a la passion de la vérité; l'amour de la chimie lui a été inspiré dans sa première jeunesse par un des hommes les plus rares que le dix-huitième siècle ait produits, par le célèbre Rouelle. Cet homme de génie étoit digne d'avoir un élève, ou plutôt un interprète aussi distingué de ses savantes méditations. Darcet a eu part aux expériences les plus célèbres qui ont été faites en chimie depuis vingt-cinq ans; on a toujours trouvé en lui un homme aussi modeste que savant.

Nous avons de ce chimiste beaucoup de Mémoires, et entre autres un Mémoire sur l'action d'un feu égal, violent, et continué pendant plusieurs jours, sur un grand

nombre de terres, de pierres et de chaux métalliques, un volume in 8°.

Chaptal. — Sa Chimie a paru d'abord en deux volumes in-8°; il vient d'en faire paroître une édition en trois volumes in-8°, considérablement augmentée. Cet ouvrage est estimé.

Bertholet est un des savans qui se sont le plus attachés à appliquer la chimie aux arts. Il a eu part à la Nomen-clature chimique, un volume grand in 8°. Nous avons de lui des Observations sur l'air, un volume in-12, 1776; des Élémens de l'art de la teinture, un volume in-8°, 1791; une Instruction sur l'art de la teinture, et particulièrement en laine, traduite de l'allemand, in-8°, 1791; la Description du blanchiment des toiles et des fils par l'acide muriatique oxygène, et de quelques autres propriétés de cette liqueur relativement aux arts, 1795, un volume in-8°.

Bertholet a fait une foule de Mémoires qui portent l'empreinte d'un observateur éclairé.

Sage. — Ce minéralogiste a publié en 1773 des Mémoires sur la chimie, en un volume in-8°.

Demachy. — Ce pharmacien a donné en 1781 un Recueil de dissertations physico-chimiques, en un vo-lune in-12.

Nous terminerons cet article en indiquant plusieurs ouvrages estimés:

Élémens de chimie théorique et pratique, suivis de digressions académiques, Dijon, quatre volumes in-12. Essai de chimie sur la chaux vive, par Mayer, deux

volumes in-12.

Récréations chimiques, traduites de l'allemand par Parmentier, deux volumes in-8°.

Collection de Mémoires chimiques et physiques, par Quatremer d'Ijonval, 1784, un volume in-4°.

Mémoires de chimie médicinale, par Thouvenel, un volume in-12.

Elementa chimiæ, par Barchusen, Lugd. Bat. 1713, un volume in-4°, figures.

Iffinités chimiques, par Bergmann, traduites du latin, un volume in-8°, figures.

puscules physiques et chimiques, par le même, traduits du latin, deux volumes in-8°, figures.

Cadet, deux volumes in 12.

ours de chimie par Lefévre, avec des additions par Lenglet Dufresnoi, 1751, cinq volumes in-12.

## §. I I.

# Botanique.

Pur ainsi dire, oubliée dans la Bibliothèque d'un homme goût: l'abbé de la Porte n'y a indiqué en effet que tux ouvrages; celui de Tournefort, et le Dictionnaire

de Buc'hoz. Cette science méritoit certainement un article plus étendu; nous allons réparer ces omissions.

La botanique doit être considérée sous deux points de vue, comme une science utile ou curieuse. Sous le premier aspect, il n'en est point qui doive être étudiée avec plus de soin par ceux qui exercent l'art de guérir. On sait en effet combien les plantes et les végétaux offrent de puissans secours à la médecine; aussi la botanique est-elle une des branches essentielles de l'enseignement des connoissances nécessaires au médecin, au chirurgien et au pharmacien.

Comme science d'agrément, la botanique offre aux amateurs les plaisirs les plus variés; il n'en est point qui ait plus de charmes et qui pique davantage la curiosité. En observant les plantes, on devient, pour ainsi dire, le confident de la nature; en pénétrant ses secrets les plus cachés, on admire ses merveilles.

Sous ce dernier rapport, la botanique mérite sans doute de fixer les regards d'un homme de goût, et les ouvrages qui traitent de cette science ont droit d'obtenir une place dans sa bibliothèque.

Tournefort. — Fontenelle dit que Tournefort se sentit botaniste dès qu'il vit des plantes. La passion de ce savant étoit si forte et si irrésistible, que souvent il bravoit les plus grands dangers pour découvrir de nouvelles plantes. Il n'avoit point de jouissances plus délicieuses que lorsqu'environné de rochers affreux et de montagnes inaccessibles, il pouvoit herboriser dans des lieux déseits, qui n'avoient jamais été embellis par la présence de l'homme. Les rochers, les précipices, les

forêts antiques, la nature la plus sauvage enfin, se changeoient à ses yeux en une magnifique bibliothèque, où il avoit le plaisir de trouver tout ce que sa curiosité demandoit. On raconte que, pour se mettre à l'abri des tempêtes et des rigueurs de la saison, il avoit construit une cabane au milieu de rochers escarpés et inaccessibles; c'étoit là qu'il passoit les nuits sur un méchant grabat, et qu'il attendoit avec impatience le lever du soleil pour herboriser. Cette cabane étoit si peu solide, qu'elle s'écroula un jour, et mit, par sa chûte, la vie de Tournefort dans le plus grand danger. On assure que Tournefort, oubliant qu'il étoit couvert de contusions, continua d'herboriser avec la même tranquillité qu'il avoit avant l'écroulement de sa cabane.

Quand on éprouve une passion aussi forte, il est rare qu'on ne parvienne pas à reculer les bornes de la science qu'on cultive : aussi Tournefort a non seulement enrichi la botanique, il en a fait une science méthodique. Avant lui les botanistes avoient erré dans un labyrinthe. En créant un système qui comprenoit tout le règne végétal, Tournefort a acquis une gloire immostelle.

Ses principaux cuvrages sont:

1°. Des Élémens de botanique, ou Méthode pour connoître les plantes, imprimés au Louvre en trois volumes in-8°, en 1694, avec quatre cent cinquante-une figures.

Tournefort a pour but, dans cet ouvrage, de mettre de l'ordre dans le nombre prodigieux de plantes qui sont semées si confusément sur la surface de la terre; il réduit toutes les plantes à quatorze classes, qui comprennent six cent soixante-treize genres, lesquels se

divisent en huit mille huit cent quarante-six espèces de plantes, tant de terre que de mer.

Tournefort donna en latin une nouvelle édition de cet ouvrage, sous ce titre, Institutiones rei herbariæ, 1700, en trois volumes in-4°. Quoique cette édition soit plus ample que la première, celle-ci est plus recherchée par les amateurs, à cause de la supériorité des figures.

Son second ouvrage, intitulé, Corollarium Institutionum rei herbariæ, fut imprimé en 1703.

3°. Son Histoire des plantes des euvirons de Paris parut en 1698, et sut l'éimprimée en 1725, au Louvre, en deux volumes in-12.

De Jussieu. – Nous comprendrons sous ce nom les deux botanistes qui, depuis le commencement de ce siècle, se sont distingués dans cette carrière.

Antoine de Jussieu a fait l'Appendix de Tournefort. Il a encore rédigé l'ouvrage du P. Barrelier sur les plantes qui croissent en France, en Espagne et en Italie. Cet ouvrage sut imprimé en 1714, en un volume in-folio. Il sit paroître en 1718 un Discours sur les progrès de la botanique, in-4°; et nous avons en outre de ce savant une soule de Mémoires, entre autres, sur le casé, le cachou, et sur le magnisque recueil de plantes et d'animaux peints sur vélin qu'on conserve à la bibliothèque nationale.

Bernard de Jussieu a fait une édition nouvelle de l'Histoire des plantes qui croissent dans les environs de Paris, par Tournefort. Cette édition parut en 1725, en deux volumes in-12. Ce botaniste a encore publié l'euvrage classique qui a pour titre Genera plantarum.

Linnaeus. — Ce célèbre botaniste suédois a fait une révolution complète dans la manière d'étudier cette science. Il a créé un système nouveau, dont l'ensemble présente de grandes conceptions et les idées les plus vastes. Cet homme de génie n'a laissé subsister aucune des formes usitées; il s'est frayé des routes nouvelles pour établir son système sexuel. Tout le monde sentoit le besoin d'une resonte générale, mais personne n'osoit tenter l'entreprise. Linnœus fit plus, il l'exécuta : il prépara d'abord, dans son Critica botanica, les règles sur lesquelles ce travail devoit être conduit; il détermina ensuite, dans son Genera plantarum, les genres des plantes, et, dans son Species plantarum, les espèces. En adoptant cette nouvelle méthode, il établit une nomenclature éclairée, fondée sur les vrais principes de l'art qu'il avoit exposé. Il conserva tous ceux des anciens genres qui étoient naturels, et corrigea, simplissa, réunit ou divisa les autres genres, conformément aux principes de son systême. Pour parvenir à ce but, il créa une nouvelle langue à la botanique, et supprima le long circuit de paroles qu'on employoit dans les anciennes descriptions. Tous les mots adoptés par Linnæus sont tous grees ou latins, expressifs, courts, sonores, et forment des constructions élégantes par leur extrême précision. C'est dans la pratique de l'art qu'on sent tout l'avantage de cette nouvelle langue, dont l'invention est due à Linnæus, et qui est aussi nécessaire et aussi commode aux botanistes que l'algèbre aux géomètres.

Nous avons de Linnœus les ouvrages suivans, qui sont tous estimés:

Systema naturæ, imprimé à Vienne, 1767, douzième édition, quatre volumes in-8°;

Fundamenta botanica, Vienne, 1770, in-8°;

Bibliotheca botanica, Amsterdam, 1751, in-8°;

Genera plantarum, 1764, in-8°;

Corollarium generum, cui accedit methodus sexualis, 1737, in-8°;

Flora Laponica, 1737, in-8°;

Critica botanica, 1737, in-8°;

Hortus cliffortianus, 1737, in-folio;

Classes plantarum, 1738, in 8°;

Iter wlandicum, gothlandicum et scanicum, Hallw, 1764, in-8°, en allemand;

Horrus upsaliensis, 1748, in-folio;

Species plantarum, 1779, Francfort, quatre volumes in-8°.

Bulliard. — Ce botaniste a publié les ouvrages suivans, qui sont justement estimés:

Flora Parisiensis, Paris, 1776, quatre volumes in 8°, avec des figures coloriées;

'Herbier de France, 1780, cinq volumes grand in-8°;

Dictionnaire élémentaire de botanique, 1783, in-folio;

Histoire des plantes vénéneuses et suspectes de la France, in-folio;

Histoire des champignons de France, Tom. Ier, 1791.

Adanson a donné une Nouvelle méthode pour apprendre à connoître les différentes familles des plantes, en 1761, deux volumes in-8°.

BARBEU DUBOURG. — Ce médecin a fait le Botaniste

françois, deux volumes in-12; et le Manuel de botanique, un volume in-12.

GILIBERT a publié des Démonstrations botaniques de Lyon, et une Table contenant la notice des meilleurs botanistes et des meilleures éditions de leurs ouvrages. La dernière édition des Démonstrations botaniques est composée de quatre volumes in-8°.

Durande. — Nous avons de ce botaniste la Flore de Bourgogne, ou Catalogue des plantes qui y croissent, deux volumes in 8°; et des Notions élémentaires de botanique pour les cours de Dijon.

Ces ouvrages sont estimés.

Ventenat vient de donner des Principes de botanique en un volume in-8°.

Lamark. — Sa Flore françoise, en trois volumes in-8°, qui a eu plusieurs éditions, a eu un succès mérité.

Buc'ноz. — Ce médecin, outre son Dictionnaire raisonné des plantes, a publié un Manuel usuel et économique des plantes, 1782, un volume in-12, et le Manuel des plantes tant indigènes qu'exotiques, un vol. in-8°.

VILLARS nous a donné une Histoire des plantes du Dauphiné, deux volumes in-8°.

VICAT a fait l'Histoire des plantes vénéneuses de la Suisse, Yverdon, 1776, un volume in-80, figures.

Chomel. — Son Abrégé des plantes usuelles, un volume in-8°, est très-commode; il contient des notions claires.

Vaillant. — Botanicon Parisiense Sebastiani Vaillant, ou Dénombrement par ordre alphabétique des plantes des environs de Paris, avec plusieurs descriptions des plantes, leurs synonymes, leur temps de fleurir et de grainer, avec une critique des auteurs de botanique. Cet ouvrage, qui est in-folio, est enrichi de plus de trois cents figures, dessinées par Claude Aubriet.

Gottsched a publié la Flora Prussica Joh. Loeselii; sive Plantæ in regno Prussiæ sponte nascentes; nunc edit. cum variis additamentis, 1703: un volume in-4°, figures.

Haller. — Nous avons de ce savant médecin, Enumeratio methodica stirpium Helvetiæ indigenarum, quâ omnium brevis descriptio et synonyma, compendium virium medicarum, dubiarum declaratio, novarum et rariorum historia et icones continentur, Gottingue, 1742: deux tomes en un volume in-folio.

Londres. — On a publié en 1730 à Londres un catalogue des plantes qui croissent dans les environs de cette ville, sous le titre suivant : Catalogus plantarum quæ in hortis circa Londinum propagantur, in-folio, avec figures.

MORTON (Jean) a donné l'Histoire naturelle du comté de Northampton, en 1712, en un volume infolio, avec figures.

Plumier (le P.) sit paroître en 1693 un volume infolio, avec sigures, contenant la description des plantes de l'Amérique.

Le même auteur publia en 1705 un Traité des fougères de l'Amérique, in-folio, avec figures.

Ces deux ouvrages sont fort estimés; ils ont été imprimés avec le plus grand luxe.

Pallas, dans son voyage en Russie et en Sibérie, a fait des observations botaniques qui méritent d'être consultées.

Dalibard. — Nous avons de cet auteur Floræ Parisiensis Prodromus, Paris, 1749, un volume in-12.

Après avoir parlé des botanistes qui ont écrit sur cette science ex professo, nous rappellerons à nos lecteurs qu'un des plus célèbres écrivains de notre siècle, J. J. Rousseau, s'est fait une douce occupation de la botanique. Nous avons de cet homme de génie un petit Dictionnaire de botanique, et des Lettres à une de ses pareutes sur la manière d'herboriser. Ces essais ne doivent être considérés que comme des productions d'un amateur. On y voit que J. J. Rousseau ne trouvoit pas d'occupation plus douce que l'étude de la botanique; aussi disoit-il à ses amis qui le rencontroient en revenant d'herboriser, qu'il n'étoit jamais plus heureux que lorsqu'il passoit un jour au milieu des plantes.

#### CHAPITRE VIII.

COMMERCE.

Le commerce est le lien qui unit les deux hémisphères; c'est par lui que les nations ne forment qu'un même peuple. Cet art est si utile, qu'il seroit honteux d'en ignorer les principes. Si l'on ne peut en approfondir tous les détails, on doit en avoir au moins une idée générale.

Savary. (Jacques) — Nous commencerons par l'ouvrage que ce négociant donna sur le commerce, à la fin du dernier siècle, sous le titre de *Parfait Négociant*. Peu de livres ont eu autant d'éditions. Il a paru d'abord en un volume in-4°; les dernières éditions sont en deux volumes in-4°.

Savary (Jacques et Philémon-Louis), fils de l'auteur du Parfait Négociant, travaillèrent ensemble au Dictionnaire universel de commerce, qui parut d'abord en deux volumes in-folio. Jacques étant mort en 1716, son frère fit paroître en 1730 un troisième volume de supplément. En 1748, il a été fait une nouvelle édition, dans laquelle on a refondu le supplément. Cette édition est composée de trois volumes in-folio.

RICARD. — Son Traité du commerce contient des dissertations utiles, qui ne peuvent être trop méditées par ceux qui veulent connoître la théorie du commerce. Ce traité est en deux volumes in-4°.

LACOMBE a donné, 1°. un Dictionnaire de commerce, imprimé à Bouillon, in-4°, 1770, dans lequel on a fait entrer tous les articles nouveaux qui intéressent les négocians; 2°. le Dictionnaire du citoyen, réimprimé à Amsterdam en 1768, sous le titre de Nouveau Dictionnaire abrégé de commerce, extrait des meilleurs auteurs qui ont écrit sur cette matière, deux volumes in-8°; 5°. le Manuel historique et politique du commerce, Lyon, 1762, trois volumes in-8°.

Melon. — L'Essai sur le commerce, par Melon, est digne d'un ministre et d'un citoyen, quoiqu'il ne soit pas exempt d'erreurs; c'est un volume in-12, où l'auteur montre une connoissance fort étendue des grandes affaires, et discute plusieurs points importans sur nos intérêts et sur nos usages. Cet Essai contient, dans un petit espace, de grands principes de commerce, de politique et de finances, appuyés par des exemples qui se présentent lorsque le sujet le demande.

DE FORBONNAIS. — Les Élémens du commerce, par de Forbonnais, en deux volumes in-12, 1754, sont un assemblage de différens articles qu'il avoit fournis à l'Encyclopédie sur cette matière. Chaignieau aîné, libraire, a donné une nouvelle édition de cet ouvrage, avec des additions faites par l'auteur; cette édition a paru en 1796, en deux volumes in-12.

LARUE. — Sa Bibliothèque des jeunes négocians, in-4°, Lyon, 1758, contient presque tout ce qu'il est utile de savoir en ce genre.

Barrême et autres. — Quant à la manière de tenir les livres, nous avons la Science des négocians, par Laporte, in-8°, 1770, justement estimée; les Traités des parties doubles, par Barrême, grand in-8°; l'Art de tenir les livres à doubles parties, in-folio, par Samuel Ricard, bon ouvrage et peu commun.

Les banquiers ont besoin pour se diriger de quelques livres particuliers; ils doivent donner la préférence aux plus nouveaux, à moins qu'ils ne fussent mal exécutés. La Banque rendue facile, par Giraudeau, in-4°, à Genève, peut leur être très-utile, ainsi que les Opérations des changes des principales villes de l'Europe, par Ruelle, Lyon, in 8°, 1765.

Galiani. (l'abbé) — Cet auteur, dans ses Dialogues sur le commerce des bleds, établit quatre points principaux, savoir : 1°. la nécessité de suivre des règles différentes selon la diversité des pays ; 2°. l'importance des manufactures, fondée sur les secours que l'agriculture en reçoit ; 3°. la nature du bled, ses qualités, ses rapports aux besoins de l'homme, au commerce, à l'industrie, etc ; 4°. enfin, les avantages de la liberté d'exporter, et les modifications nécessaires pour en prévenir les abus. Cet ouvrage est écrit avec beaucoup d'esprit et de feu ; les plaisanteries dont il est semé en rendent la lecture agréable : on y voit revivre l'art de Socrate, ses interrogations, son ironie, ses comparaisons, et sa

dialectique subtile et persuasive. Le ton familier qui règne dans ces Dialogues, loin de faire tort au fond du sujet, y répand un nouvel intérêt qui fait disparoître les épines de la discussion. Enfin, malgré quelques négligences, quelques comparaisons populaires, quelques mauvais jeux de mots, l'ouvrage appartient tout entier au génie, tant pour le style que pour les idées.

SMITH. — L'ouvrage intitulé la Richesse des nations, que nous devons à cet Anglois, et qui a été traduit par Roucher, ne doit pas être oublié; c'est un des meilleurs livres qui aient paru sur cette matière. Cet ouvrage est composé de cinq volumes in-8°.

Nous ajouterons à l'indication que nous venons de faire des livres les plus connus sur le commerce, quelques ouvrages qui peuvent être utiles aux négocians.

ETVENARD a donné un Cours d'arithmétique à l'usage du commerce, un volume in-12.

IMHOOF. — L'Art de tenir les livres en parties doubles, un volume in-4°.

Senebier. — Un Traité des changes et des arbitrages, où l'on donne une idée générale des changes, usances, monnoies, etc., 1797, un volume in-4°.

Dupuy. — L'Art des lettres de change, un volume in-12. OSTERVALD. — Cours abrégé d'arithmétique et des changes, 1794, un volume in-4°.

Anonyme. — Guide du commerce pour les quatre parties du monde, un volume in-folio, avec des tableaux.

Anonyme. — Principes de commerce développés par un homme d'état, deux volumes in-8°.

## CHAPITRE IX.

Philosophie, Physique, Histoire naturelle, Mathématiques, Astronomie, Méchanique, Marine, Architecture, Peinture, Agriculture, Art de la Guerre.

### S. PREMIER.

## Philosophie.

CE seroit une immense carrière à fournir, que la lecture de tous les ouvrages qui se rapportent à la philosophie; et parmi ces ouvrages, il y en a beaucoup qui sont fort au dessus de la portée du commun des lecteurs ordinaires.

Une personne qui a fait quelque étude de la géométrie pourroit orner son cabinet des écrits des philosophes les plus célèbres de ces derniers siècles. Tels sont Descartes, Gassendi, Newton et Wolf; leurs livres ont été traduits en françois. Il est bon de remarquer qu'ils sont plus intelligibles dans la version, et plus convenables aux différentes classes de lecteurs.

Brucker. — Avant de pénétrer dans les profondeurs d'une science, il faudroit en connoître l'histoire. Celle

de la Philosophie, par Brucker, en latin, cinq volumes in-40, Leipsic, 1742, est l'ouvrage le plus achevé que nous ayons dans ce genre L'auteur l'avoit d'abord publié en allemand, par demandes et par réponses, et ce livre lui avoit déja fait beaucoup d'honneur; il l'a depuis fort étendu, et comme refondu, pour en faire sa grande histoire, où l'on ne sait ce que l'on doit le plus admirer, ou de l'érudition, de la netteté et de l'ordre dans lequel les matières sont traitées, ou de la solidité de jugement et des graces du style de l'auteur. Ceux qui, faute d'entendre le latin, seront privés de cette lecture, en trouveront une espèce de dédommagement dans l'Abrégé que M. Formey en a fait, in-12.

Deslandes. — L'Histoire critique de la Philosophie, par Deslandes, cinq volumes in-12, est curieuse; mais le style n'en est pas toujours pur, et il s'éloigne souvent du simple et du naturel.

CROUSAZ et AUTRES. — Pour suivre à présent l'ordre des principales parties de la philosophie, on pourra se borner, pour la logique, au fameux Art de penser, par les solitaires de Port-Royal; à la Logique de Crousaz; à l'Introduction à la logique et à la métaphysique, par s'Gravesande. L'agréable assaisonne l'utile dans la Philosophie du bon sens, du marquis d'Argens.

Malebranche. — Nous n'indiquerons que sa Recherche de la vérité, en quatre volumes in-12; production immortelle, malgré un grand nombre d'erreurs, écrite d'un style enchanteur, et d'autant plus admirable, que les matières qu'il traitoit sont sèches et abstraites. LOCKE. — L'Essai de Locke sur l'entendement humain, traduit en quatre volumes in-12, est plein d'idées lumineuses; mais l'ouvrage est trop diffus. On en a fait un Abrégé, in-12.

LEIBNITZ. — La Théodicée de Leibnitz, en deux volumes in-8°, est le recueil des rêveries d'un grand homme, dont on admire le vaste génie, même lorsque ce génie lui fait faire des écarts.

On ne fera pas mal d'y joindre un livre où la morale et la métaphysique sont heureusement alliées: ce sont des Recherches sur l'origine des idées que nous avons de la beauté et de la vertu, en deux volumes in 8°, Amsterdam, 1749.

De Condillac. (l'abbé) – Cet académicien est encore un écrivain distingué dans le même genre. On a de lui un Traité des Systèmes, un Essai sur l'origine des idées, et un Traité des sensations. Ces trois morceaux sont dignes d'un philosophe qui connoît la marche de l'esprit humain.

Buffier. (le P.) — Ce jésuite a traité presque toutes les parties de la philosophie, en divers volumes in-8°; mais, pour s'épargner la peine de les rassembler, il faut acheter son Cours de toutes les sciences, en un volume in-folio. Il y a d'excellentes choses dans ce Cours; mais il a besoin d'être rectifié et suppléé en bien des endroits, et pour cela il faut avoir les livres qui ont paru depuis.

Helyétius. - Un reproche qu'on peut faire à l'auteur

du fameux livre de l'Esprit, qui parut d'abord in-4° en 1758, et ensuite in-8° et in 12, c'est de n'avoir rien voulu sacrifier de ses idées, ni de cette quantité énorme de connoissances, dont une lecture prodigieuse avoit rempli le vaste magasin de sa mémoire. Il a fallu que tout entrât dans son livre, soit en digressions, soit en notes. Il semble que ces différens morceaux aient été préparés de longue main, sans qu'on sût quelle seroit leur destination, et qu'on ait seulement eu la précaution d'y laisser quelques lignes en blanc, pour y mettre la liaison quand le temps de les employer seroit venu. Il est vrai que, par cette raison-là même, on y trouve plusieurs belles choses traitées par occasion, et toujours avec agrément : mais, pour nous renfermer dans la partie purement systématique, nous avons cru voir que l'auteur, en amassant l'érudition qui n'a point été assez employée jusqu'ici dans cette matière, ou faisant de nouveau usage des faits que d'autres avoient déja recueillis, a eu l'art d'en composer un systême qui paroît neuf, et dont toutes les parties néanmoins ne présentent rien qui n'ait été dit. On ne peut nier, malgré cela, qu'il ne contienne les plus grandes vérités sur la morale et sur la métaphysique, et que l'auteur n'ait traité ces deux points, la morale sur-tout, de la manière la plus élevée, et en même temps la plus nouvelle. S'il est parti d'après le principe de la Rochefoucauld, qui rapporte tout à l'intérêt personnel, il l'a mieux développé, et a été plus loin que lui : mais ce qui nous a singulièrement frappés dans cette composition, c'est l'exactitude d'esprit et de méthode avec laquelle on a suivi constamment toutes les règles de la plus parfaite dialectique;

c'est cette adresse particulière d'attacher les faits aux différentes causes qui les ont produits, et d'expliquer les passions et les motifs secrets qui font agir les plus grandes machines; c'est cet assemblage curieux d'une insinité de choses qui sont d'un usage très-grand dans la science du monde et dans la conversation. L'auteur rapporte plusieurs traits que l'on ne sait que par tradition, et sa manière de les dire est agréable et les rend encore plus piquans; sa netteté, soit à penser, soit à s'exprimer, est très-propre à introduire dans l'esprit les vérités difficiles; et nous connoissons peu de livres qui réunissent une métaphysique plus profonde avec des faits plus amusans, un ordre plus méthodique avec un plus grand nombre de digressions; nous n'en connoissons point où il y ait plus d'esprit, d'éloquence, plus de poésie même, car il s'y en trouve de la plus brillante et de la plus sublime. C'est cette variété toujours soutenue qui fait de cet ouvrage trèsphilosophique un livre de goût et d'agrément:

D'Alembert. — On remarque dans les cinq volumes in-12 des Mélanges littéraires de d'Alembert, une philosophie saine, beaucoup de force et de sagesse tout-à-la-fois; des vérités abstraites, rendues avec une netteté singulière; une diction claire, énergique et noble; une grande variété de matières, traitées chacune avec le style qui leur est propre; celles-ci avec justesse et précision, celles-là avec élévation et dignité; les unes avec légèreté, les autres avec sentiment; en un mot, tous les tons, tous les styles que la philosophie peut prendre, quand elle yeut à-la-fois instruire et plaire. D'Alembert,

sait la rendre aimable par la décence et l'aménité qu'il lui donne, et sur-tout par l'expression de vertu et d'honnêteté qui règne dans ses ouvrages, et qui doit les rendre aussi précieux aux gens de bien qu'agréable aux littérateurs et aux sages. On remarque sur-tout dans l'Essai sur les gens de lettres un style énergique et noble, des tours heureux et variés, des pensées neuves et hardies. C'est l'ouvrage d'un philosophe un peu sévère, il faut l'avouer, mais toujours vrai dans ses peintures, toujours équitable dans ses décisions; en un mot, c'est un morceau d'une nature à être souvent relu, même par ceux qui s'y croient offensés.

Joannet. (l'abbé) — La Connoissance de l'homme, par l'abbé Joannet, deux volumes in-8°, qui ont paru en 1775, renferme non-seulement cette saine métaphysique dont tous les bons esprits ont le germe en euxmêmes, mais il réunit encore cet heureux choix de pensées et d'expressions qui rend sensibles et intéressantes les vérités les plus abstraites, et cette méthode qui les présente dans leur vrai jour, et qui les met par ce moyen à la portée de tous les lecteurs. On ne trouvera point dans cet ouvrage, également profond et solide, toutes ces questions frivoles et insolubles, qui ne servent qu'à égarer l'esprit dans la région des chimères, et à le rendre faux et, contentieux, sous prétexte de le rendre subtil et pénétrant.

On trouve à la tête du traité un discours préliminaire où l'éloquence de l'orateur est jointe à la clarté du style philosophique. Les vérités les plus sublimes et les plus abstraites y sont présentées d'une manière simple et aisée, et forment une chaîne dont toutes les parties sont liées et assorties immédiatement l'une à l'autre. Les ornemens n'accablent pas les preuves qui y sont développées, et ne servent qu'à les faire entrer avec plus de facilité dans l'esprit.

C'est dans le corps du livre que l'auteur considère l'ame comme sensible, comme intelligente et comme affective; il développe avec sagacité et avec profondeur tout ce qui a rapport aux sensations et aux connoissances humaines.

Les bêtes ont-elles une ame, ou ne sont-elles que de pures machines? C'est une question qui a été longtemps agitée par les savans, et sur laquelle leurs recherches et leurs disputes ne nous ont encore donné aucune lumière certaine; des preuves de fait pourroient seules la décider. De tous les raisonnemens et de tous les systèmes possibles, il ne résultera jamais que des probabilités, des vraisemblances et des conjectures. L'abbé Joannet se déclare hautement pour les bêtes machines; et la démonstration de l'hypothèse cartésienne est l'objet qu'il s'est proposé dans un autre ouvrage, intitulé les Bêtes mieux connues, qu'il a distribué en dix-sept Entretiens entre une comtesse, un commandant et un abbé, in 8°, 1770.

## S. II.

## Physique.

Les livres de philosophie les plus agréables et les plus utiles sont sans contredit ceux de la physique; plusieurs excellens auteurs se disputent ici l'entrée du cabinet d'un homme de goût. On ne sauroit assurément la refuser aux suivans:

Derham présente sa Théologie physique et sa Théologie astronomique, l'une et l'autre traduites en françois, in-8°, l'une en 1729, et l'autre en 1730.

Nicuwentyt nous offre son excellent livre de l'Existence de Dieu, démontrée par les merveilles de la nature, in-4°, 1740.

Le Speciacle de la nature, en neuf volumes in-12, et l'Essai de physique de Musschenbroeck, en deux volumes in-4°, etc., sont dans toutes les bibliothèques.

Le Traité des sens de le Cat est très bon; et les autres ouvrages du même chirurgien décèlent un métaphysicien profond et un observateur exact.

Nollet (l'abbé) — Pour la physique expérimentale en particulier, il y a les Leçons de physique de l'abbé Nollet, en six volumes in-12. Il ne faut point séparer de ces Leçons son Art de faire les expériences, trois volumes in-12, 1769, le dernier ouvrage et le plus utile peut-être de ceux de cet habile académicien. Ses

Recherches sur les phénomènes électriques, Essai et Lettres sur l'électricité, sont encore curieux et instructifs. L'abbé Nollet est un des premiers qui aient donné au public un cours de physique expérimentale, en quoi il a été très-utile à ceux qui veulent étudier la nature. Tous ses ouvrages ont eu un succès qui se soutient encore.

REGNAULT (le P.) a mis en Entretiens d'abord la physique, en cinq volumes in-12, et depuis, la logique, sous le titre d'Art de trouver la vérité. On a encore son Origine ancienne de la physique nouvelle, trois volumes in-12. Cet auteur a de la méthode et écrit agréablement; mais il est peu approfondi.

MAUPERTUIS. — Divers auteurs ont traité des sujets particuliers de physique, tels que Maupertuis, dont on a recueilli tous les ouvrages en quatre volumes in-8°, à Lyon, 1754; c'est la meilleure édition. Sa Figure de la terre et sa Vénus physique ont été bien accueillies dans le temps, quoiqu'il y ait dans ce dernier livre des idées très-bizarres.

Du Chatelet. (madame) N'oublions pas, pour la gloire du sexe, les *Institutions physiques* de madame du Chatelet, en deux volumes in-4°: ouvrage qui étonne par l'immensité des calculs, et par les connoissances de la femme illustre qui les a faits.

MAIRAN. — Le Traité de l'aurore boréale, par Mairan, est un vrai modèle dans son genre. Son Traité de la glace n'est ni moins bon ni moins curieux.

Ces deux ouvrages sont écrits avec pureté; son style est élégant et nouveau: l'auteur a égayé la sécheresse de sa matière par des faits et des observations trèscurieuses; et il n'est point à craindre qu'on se morfonde à la lecture d'un ouvrage qui ne traite que de glace, de neige et de frimas. Il a trouvé l'art d'unir la politesse et les graces de l'académicien à la profondeur et à l'exactitude du philosophe. Tout y est sensé et placé avec choix; les preuves en sont solides, les réflexions justes, et les matières les plus abstraites y sont développées avec une clarté qui ne convient qu'aux plus grands maîtres.

Bougeant. (le P.) — Ses Observations curieuses sur toutes les parties de la physique, en trois volumes in-8°, sont rédigées avec beaucoup d'intelligence, et écrites avec goût, sans cette affectation d'ornemens qui est ridicule dans un livre instructif. Le P. Bougeant est connu par son ingénieux Amusement sur le langage des bétes.

Daniel. (le P.) — Le Voyage du monde de Descartes, par le P. Daniel, se fait lire avec plaisir. On en conclut que Descartes étoit un très-beau génie, mais qu'il n'est guère sorti de sa tête que des romans de philosophie.

Fontenelle. — Son ouvrage sur la Pluralité des mondes sera toujours lu ; c'est le premier des philosophes françois qui ait donné des graces à la raison.

Il n'y a point de plus vastes requeils sur toutes les matières philosophiques que les mémoires de différentes

académies. Les plus étendus et les plus considéra bles sont sans contredit ceux de l'académie des sciences de Paris, publiés sans interruption depuis l'an 1699 : c'est Fontenelle qui en a été le premier rédacteur. Mais la plupart de ses ouvrages ont été moins connus que sa personne. J'en excepte ses Dialogues des morts, ses Poésies et ses Mondes; le reste semble avoir été abandonné aux savans. S'il n'a rien inventé de lui-même, il a éclairé les découvertes d'autrui; ce qui vant quelquefois plus qu'une découverte. Nommé secrétaire de l'académie des sciences, il en rassembla les travaux, les mit dans un nouveau jour, et les présenta au public sous une forme intéressante et lumineuse. La diversité des matières ne l'embarrasse point : il explique avec la plus grande netteté les opinions combattues les unes par les autres; et s'il ne prononce pas, il met souvent à portée de prononcer.

Voilà quel fut en lui le savant. Si on l'examine en qualité de simple littérateur, le tableau change; mais il plaît toujours. Ses poésies peignent son caractère: elles sont d'un genre plus galant que passionné; tout y est symmétrisé, compassé: on voit qu'il a presque prévu ce qu'il devoit dire dans chaque vers, et la place que chacun de ses vers devoit occuper dans la pièce. Ils sont le fruit de l'esprit plutôt que de l'imagination; mais le poète y paroît toujours supérieur à ce qu'il fait, et la liberté de son esprit imite quelquefois celle du génie. Par-tout Fontenelle est ingénieux et séduisant, et fait desirer qu'il ait raison dans tout ce qu'il dit, uniquement par la manière dont il le dit. C'est par-là que sa métaphysique persuade: mérite que cette science n'a pas

toujours, et le seul qu'elle puisse avoir. A ces talens réels il a joint des défauts qui ne le sont pas moins : l'affectation de ne jamais s'exprimer comme un autre; celle de ramener les grandes choses à lui, au lieu de s'élever jusqu'à elles; des agrémens, lorsqu'il falloit de l'énergie; une finesse qui ne porte souvent que sur l'expression, et qui laisse échapper la pensée; en un mot, une délicatesse qui quelquefois dégénère en précieux. C'est un athlète qui se farde, qui se parfume, et que la mollesse affoiblit. Voilà ce que tout lecteur judicieux remarquera, et ce que nous n'avons pas dû taire. Les défauts d'un grand homme sont d'autant plus dangereux, qu'ils sont toujours imités, et que ce sont les seules choses de lui que l'on imite.

Guyot présente une infinité d'expériences curieuses, ingénieusement combinées, et faites pour surprendre ceux qui servent à les produire. Chaque expérience est appelée récréation : on indique les procédés nécessaires avec le plus grand détail; et à la description exacte des machines, on joint leur figure gravée. Il n'en est aucune qui ne puisse être exécutée à peu de frais; il faut seulement avoir soin de se servir d'ouvriers intelligens. Guyot dévoile dans cet ouvrage les prestiges que quelquefois des personnes adroites ont employés pour en imposer au public.

Signud de LA Fond. — Ce professeur de mathémaziques, et démonstrateur de physique expérimentale,

expose, dans un Traité de l'électricité, toutes les découvertes électriques faites jusqu'à ce jour, et les démontre par des expériences. Il divise en deux classes les corres susceptibles de contracter la vertu électrique: dans l'a première, il fait le dénombrement de ceux qui s'électrisent par frottement; dans la seconde, il parle de ceux qui ne s'électrisent que par communication. Il indique la meilleure méthode de frotter les globes, et d'en recevoir la matière électrique qu'ils contractent par le frottement. L'auteur a rassemblé non seulement les faits et les systèmes de ses prédécesseurs au sujet de l'électricité, mais encore ses vues particulières, et les phénomènes qu'il a personnellement observés; en sorte que, dans un seul volume de peu d'étendue, on a substantiellement tout ce qu'on a pensé, écrit, découvert sur cette matière, non moins importante que curieuse.

Nous avons encore de Sigaud de la Fond des Élémens de physique, quatre volumes in-8°.

Sigaud de la Fond nous a encore donné des Leçons de physique expérimentale, en deux volumes in-12, et des Leçons sur l'économie animale, en deux volumes in-12.

Brémond. — La manière dont Brémond, mort à la fleur de son âge, avoit commencé à publier les Transactions philosophiques, les auroit mises en état de figurer à côté des Mémoires de notre académie des sciences.

Paul nous a donné un choix des Mémoires de l'académie de Prusse, en deux volumes in-4° et sept volumes in-12, 1769. Brisson. — Son Traité élémentaire de physique, trois vo lumes in-8°, est devenu un livre classique pour tous ceux qui s'occupent de la physique. Cet ouvrage est très-estimé.

Marivetz. — Sa Physique du monde, en sept volumes in 4°, avec figures, n'est pas aussi recherchée que l'ouvrage de Brisson; elle mérite cependant d'être consultée par un amateur. Marivetz fut une des victimes de la tyrannie de Robespierre; il fut décapité le 7 ventose au 2 (le 25 février 1794), à l'âge de soixante-treize ans.

La Cerède. — Nous avons de ce savant naturaliste un ouvrage qui a pour titre, Essai sur l'électricité naturelle et artificielle. Cet ouvrage a eu le sort de tout ce qui est sorti de la plume de cet écrivain distingué; il a reçu l'accueil le plus favorable des gens de lettres et des amateurs éclairés.

# §. I I I.

#### Histoire naturelle.

Rien n'agrandit plus l'ame que le spectacle des merveilles de la nature; tout y porte l'empreinte sublime de la puissance et de la bonté du souverain ordonnateur de l'univers. Quelle étude est plus digne d'occuper l'homme que celle de la nature! Jusque dans les moindres détails on éprouve un sentiment d'admiration, dont le charme procure des jouissances pures et délicieuses:

aussi parmi les sciences qu'on enseigne à l'homme, il n'en est aucune qui lui rappelle avec autant de force la dignité de son être, et qui ait plus d'influence sur son bonheur, que l'Histoire naturelle.

Il étoit réservé à un des plus beaux génies de notre siècle, à l'immortel Buffon, de dévoiler les secrets les plus cachés de la nature, et d'être le plus éloquent interprète qu'elle ait inspiré. Nous ne craignons pas de dire qu'il y a des morceaux dans son Histoire naturelle qui sont écrits avec une sublimité, une élévation, une magie de style qui honoreront à jamais la langue françoise. Les autres nations ont produit de savans naturalistes; mais aucune n'a le droit d'en citer un qui puisse être comparé à Buffon. C'est sur-tout comme écrivain que cet homme étonnant a acquis une supériorité qui l'a placé au rang des plus beaux génies. Nous ne prétendons pas affoiblir, par l'hommage que nous rendons à l'éloquent historien, le mérite du savant naturaliste; mais si celui-ci peut avoir des rivaux, le premier n'en a point dans la partie dont il s'est occupé.

Après avoir payé ce juste tribut au génie du Pline françois, nous allons entrer dans quelques détails sur son ouvrage.

Buffon. — Son Histoire naturelle générale et particulière est composée de soixante-quinze volumes in-12, en y comprenant les minéraux, qui forment une partie séparée, et, sans les minéraux, de cinquante-huit volumes in-12. Il y en a une superbe édition in-4°, et la partie des oiseaux a été imprimée in-folio, avec de superbes gravures. Buffon a eu plusieurs coopérateurs, dont les noms rappellent des talens distingués.

La partie anatomique a été traitée par Daubenton; l'abbé Bexon a travaillé à plusieurs volumes des oiseaux; et la Cepède a écrit l'Histoire naturelle des quadrupèdes ovipares et des serpens.

« Depuis que Buffon, dit l'abbé Sabathier, a consacré ses travaux à l'Histoire naturelle, le goût de la physique s'est considérablement étendu parmi nous. Sa manière et son style ont su faire goûter aux esprits les plus frivoles une science d'observations, qui n'avoit été négligée que parce que ses prédécesseurs n'avoient pas eu, comme lui, le talent de la rendre piquante et de l'embellir. Il n'appartient qu'au génie de rendre intéressans les sujets les plus arides par eux-mêmes. Le prestige de sa plume est tel, que ses tableaux deviennent des originaux qui attachent l'esprit et ravissent l'imagination, lors même qu'ils ne sont pas d'accord avec la vérité. Pourroit-on s'étonner, après cela, de voir toute l'Europe s'empresser de recueillir ses ouvrages, et la gloire de la langue françoise passer chez l'étranger avec les richesses du savoir?

» Nous ne prétendons pas, continue l'abbé Sabathier, garantir la justesse de toutes les observations de cet historien; il a reconnu lui-même qu'il s'étoit égaró quelquefois: mais on ne peut disconvenir de sa supériorité sur presque tous nos écrivains les plus célèbres, qui ont trop négligé les graces de l'élocution, pour s'attacher à l'appareil du raisonnement: dans l'Histoire naturelle, l'écrivain raisonne et peint tout-à-lafois. »

Réaumur. — Si les sciences donnent des droits à la reconnoissance publique à ceux qui les ont cultivées avec succès, c'est sur-tout lorsqu'ils les rendent utiles aux arts. A ce titre, Réaumur doit être placé au nombre des savans qui ont travaillé pour le bonheur de la société. Observateur infatigable, tout fixoit son attention, tout excitoit son activité, tout appliquoit son intelligence. Voué par goût au bien public et à l'étude de la nature, il a passé sa vie à la contempler, à l'interroger, et à la suivre dans ses moindres opérations. Ses ouvrages font connoître l'étendue de son esprit. On lui a reproché d'être diffus : mais ce défaut est presque inévitable dans les ouvrages d'observation; il l'a racheté, d'ailleurs, par la clarté et l'agrément qu'il a su répandre sur toutes les matières qu'il a traitées.

Ses ouvrages sont, 1º. un très-grand nombre de Mémoires et d'Observations sur différens points d'histoire naturelle; ces Mémoires ont été imprimés dans la collection de l'académie des sciences: 2º. l'Histoire naturelle des insectes, en six volumes in-4º: 3º. l'Art de convertir le fer forgé en acier, et l'Art d'adoucir le fer fondu, on de faire des ouvrages de fer fondu aussi sinis que de fer forgé, un volume in-4º, Paris, 1722.

Valmont de Bomare. — Ce naturaliste est un de ceux qui ont le plus contribué à rendre familière l'étude de l'histoire naturelle. Il n'a pas sans doute le mérite rare d'avoir créé: mais il a celui d'avoir rassemblé toutes les idées connues, tous les procédés et toutes les découvertes; et ce-qui donne encore plus de prix à ses ouvrages, c'est la méthode facile qu'il a employée pour

faire disparoître toutes les difficultés qui rendoient l'étude de l'histoire naturelle si pénible à tous les hommes qui n'avoient pas consacré leur vie entière à pénétrer, pour ainsi dire, pas à pas dans le sanctuaire de la nature. Aujourd'hui l'homme du monde peut acquérir facilement toutes les connoissances que les savans ont recueillies pendant une longue suite d'années : il n'est plus obligé de marcher au hasard au milieu des erreurs qui accompagnent toujours l'enfance des sciences ; la vérité, appuyée sur l'expérience et l'observation, s'offre sur-lechamp à ses regards, et une attention ordinaire suffit pour l'appercevoir et la sentir.

Qu'on ne diminue pas l'importance du service que Valmont de Bomare a rendu à l'histoire naturelle, sous prétexte qu'il n'y a rien de neuf dans ses ouvrages : ils renferment un ordre, une réunion et une distribution des principes, qui les rendent d'un usage familier et indispensable à tous ceux qui veulent étudier cette science; et certes un travail aussi utile donne à celui qui s'y est livré des droits à la reconnoissance publique.

Valmont de Bomare donna, en 1758, un Catalogue d'un cabinet d'histoire naturelle, en un volume in-12.

En 1761, il fit paroître sa Minéralogie, ou Nouvelle exposition du règne minéral, en deux volumes in-8°; en 1774, il donna une nouvelle édition de cet ouvrage, en deux volumes in-8°. Son Dictionnaire raisonné et universel d'histoire naturelle a eu le plus grand succès; il y en a eu plusieurs éditions : la dernière, qui est considérablement augmentée, est composée de quinze volumes in-8°, et de huit volumes in-4°; cette édition a été faite à Lyon.

Bonner. (Charles) — Nous avons de ce savant étranger des Considérations sur les corps organisés, deux volumes in-8; la Contemplation de la nature, deux volumes in 8°; ses Œuvres d'histoire naturelle et de philosophie, ont paru en neuf volumes in-4°.

Les ouvrages de Charles Bonnet sont estimés.

Maillet. - L'auteur du livre de Telliamed, deux volumes in 8°, 1751, avoit fait toute sa vie une étude particulière de l'histoire naturelle : son but principal étoit de connoître l'origine de notre globe; il a laissé là-dessus des observations fort curieuses, et c'est ce que Guer a donné au public, sous le titre de Telliamed. Ces observations, qui, après la mort de Maillet, dont Telliamed est l'anagramme, lui étoient tombées entre les mains, n'ont reçu de lui que l'ordre, le style et la méthode; il leur a donné la forme et le titre d'entretiens. Un philosophe indien expose à un missionnaire françois son sentiment sur la nature du globe que nous habitons, sur l'origine de l'homme et des animaux, et sur les divers changemens que nous voyons arriver tous les jours dans toutes les parties de l'univers. C'est ce qui fait la matière de six entretiens, qui renferment tout le système de Maillet, et qui forment les deux volumes de cet ouvrage.

Telliamed fait les honneurs de son livre à l'illustre Cyrano de Bergerac, auteur des Voyages imaginaires dans le soleil et dans la lune. Dans l'épître badine qu'il lui adresse, le philosophe indien n'annonce ces entretiens que comme un tissu de rêveries et de dérisions : on ne peut pas dire tout à fait qu'il ait manqué de

parole; mais on pourroit lui reprocher de ne les avoir pas écrits dans le même goût que son épitre à Cyrano, et de n'y avoir pas répandu assez de gaieté et de badinage. Il traite de la manière la plus grave le sujet le plus extravagant; il expose un sentiment ridicule avec le sérieux d'un philosophe: il est vrai que jamais la raison ne s'accorda si bien avec l'imagination, la sagesse avec la folie, le bon sens avec le délire. L'auteur emploie, pour établir ses fictions, des preuves si solides, que la vérité elle-même auroit de la peine à les désavouer: jamais peut-être on ne raisonna mieux, on ne prouva plus, et l'on ne persuada moins; chaque fait, chaque observation, chaque découverte, porte avec soi toute l'apparence du vrai, et le système entier est rempli de folies et d'extravagances.

Della Torre. (le P.) — Tous les phénomènes de la nature sont les effets d'un même pouvoir et les suites d'une même loi générale: mais quelle prodigieuse variété! quelle étonnante différence! Les uns sont l'image consolante de la bonté souveraine; les autres étalent l'appareil affreux d'un courroux tout-puissant. Parmi ces derniers, les volcans sont les plus terribles; et le spectacle effrayant de leurs incendies a toujours inspiré d'autant plus d'épouvante, que l'on connoît moins les causes de leurs éruptions. Il étoit réservé à un petit nombre de physiciens courageux d'examiner de près ces montagnes de feu; le P. della Torre, exact et habile naturaliste, est sans contredit celui qui a donné jusqu'ici le tableau le plus accompli des volcans, et sur-tout du Vésuye. En 1755 il publia, en italien, un excellent

ouvrage, dont l'abbé Peton nous a donné une traduction françoise, sous le titre d'Histoire et Phénomènes du Vésuve, exposés par le P. dom Jean-Marie della Torre, clerc régulier sommasque, garde de la bibliothèque et du cabinet du roi des deux Siciles, et correspondant de l'académie des sciences de Paris, volume in-12, 1760.

Dans cet ouvrage, on voit l'état actuel du Vésuve, ce qu'il étoit dans les siècles reculés, ce qu'en ont dit les anciens. On y trouve une suite chronologique des incendies du volcan, un détail circonstancié des matières qui en sortent dans les éruptions, et enfin une explication physique des phénomènes.

RICHARD. (l'abbé) - Nous n'avons encore rien de si complet sur l'air et sur les météores qu'il présente, que l'Histoire naturelle de l'air par l'abbé Richard, en six volumes in-12, 1776. L'auteur a eu l'art de jeter beaucoup de variété, d'agrément et d'intérêt, dans des détails souvent secs par eux mêmes : il ne s'est pas borné à parler en physicien, il a écrit en philosophe. Si le systême de l'influence des climats sur les hommes a eu nombre de contradicteurs, c'est qu'il n'étoit pas exposé comme il l'est dans cet ouvrage. L'abbé Richard a pris à tâche de prouver ce que les autres se sont contentés de dire, et il paroît qu'il a réussi; son ouvrage peut être regardé comme la suite de celui de Buffon. Après la Théorie de la terre, on est bien aise de voir celle de l'air; celui-ci influe tellement sur l'autre, il y est si intimement lié, que ces deux Histoires naturelles ne doivent point être séparées.

GROUNER. — L'Histoire naturelle des glaciers de Suisse a été traduite de l'allemand de Grouner, par Kéralio, et publiée en françois en 1770, in-4°. Plusieurs écrivains avoient déja parlé des glaciers : mais jusqu'à Hottinger, aucun n'en avoit donné une description satisfaisante; celle qu'on a de lui est très-courte, écrite en latin, et insérée dans les Ephémérides de l'académie impériale : elle est peu connue, parce qu'elle n'a jamais été publiée séparément. Grouner est le seul qui se soit proposé un plan vaste; il a entrepris la description générale de ces monts de glace qu'on trouve dans ce pays; il a profité des recherches de ses compatriotes à ce sujet, et y a joint des cartes très-bien faites, sur lesquelles on peut suivre l'enchaînement des glaciers, et prendre une idée générale de leur emplacement. Quelques planches très-bien exécutées présentent les principales parties de ces monts de glace, et contribuent à en donner une idée plus claire que ne pourroit le faire la simple description.

Kéralio, à qui nous devons la traduction de cet ou vrage curieux, ne s'est pas attaché à rendre son auteur tel qu'il étoit avec ses défauts, il les a fait disparoitre; il a retranché tout ce qui n'intéressoit que les habitans de la Suisse, et qui, par conséquent, auroit paru trèspeu important pour les étrangers; il a supprimé les détails inutiles, les longueurs et les répétitions. Des cuvrages de cette espèce exigent qu'on prenne de pareilles libertés; mais il faut que le traducteur réunisse, comme Kéralio, le goût aux connoissances : la manière dont il a reudu l'ouvrage de Grouner le fait lire avec beaucoup de satisfaction et de fruit.

Turgor. — On lui attribue un Mémoire sur la manière de conserver diverses curiosités naturelles, qui parut en 1758, en un volume in-8°. Il commence par les oiseaux, parce que ce sont les animaux dont la préparation est la plus facile. Le premier chapitre contient la manière de les écorcher et de les envoyer, pour être ensuite remontés sous leur forme naturelle, et placés dans les cabinets. Les onze chapitres suivans traitent des quadrupèdes, des reptiles, des poissons, des productions marines, des animaux crustacés, des insectes terrestres et aquatiques, des coquilles, des différentes pêches, et de quelques vernis nécessaires pour exécuter plusieurs préparations indiquées dans le Mémoire. On voit de quelle utilité peut être cet écrit, et à quelle sorte de personnes il peut convenir.

Cotte. — Nous devons à ce savant naturaliste beaucoup de Mémoires, et les ouvrages suivans : 1°. Leçons élémentaires d'histoire naturelle, un volume in-12; 2°. le Manuel d'histoire naturelle à l'usage des jeunes gens, un volume in-12; 3°. un Traité de météorologie, un volume in-4°; 4°. des Leçons élémentaires de physique, d'astronomie et de météorologie, un volume in-12.

Bazin et Beaurieu. — Le premier donna, en 1747, un Abrégé de l'histoire des insectes, en deux volumes in-12; et le second fit paroître une nouvelle édition de cet Abrégé en 1764, en deux volumes in-8°.

Aristote. — L'Histoire des animaux de ce philosophe grec a été traduite par Camus, en deux volumes in-4°;

la version françoise est accompagnée du texterec. On doit beaucoup de reconnoissance aux traducteurs de pareils ouvrages : en enrichissant notre littérature, ils rendent un service important aux savans, puisqu'ils leur offrent des objets de comparaison utiles au progrès des sciences.

Anonyme. — Manuel du naturaliste, ou Dictionnaire d'histoire naturelle, deux volumes in-8°.

Brisson. — L'Ornithologie, ou Méthode contenant la division des oiseaux en ordres, sections, genres, espèces, et leurs variétés, par Brisson, parut en 1760, en six volumes in-4°, avec figures.

Darcet publia, en 1776, un Discours en forme de dissertation sur l'état actuel des montognes des Pyrénées, et sur les causes de leur dégradation, un volume in-8°.

Adanson. — Son Histoire naturelle du Sénégal a paru en 1757, en un volume in-4°, avec figures.

Gober. – Nous avons de cet auteur les Anciens Minéralogistes de France, avec des notes, en deux volumes in-8°.

Millin. — Ses Élémens d'histoire naturelle, en un volume in-8°, ont eu beaucoup de succès. Sa nomenclature d'objets d'histoire naturelle est beaucoup plus étendue que celle des autres ouvrages élémentaires qui ont paru jusqu'à ce jour. L'accueil que le public a fait

Durroca. — Cet ancien professeur vient de rendre un service important à la jeunesse, en publiant une histoire abrégée des trois règnes de la nature, sous le titre d'Entretiens d'un père avec ses enfans sur l'histoire naturelle, quatre volumes in-12 et un volume de planches. Cet ouvrage sera d'un grand secours pour les pères de famille et pour tous les instituteurs. La forme de dialogue que l'auteur a adoptée, répand le plus grand intérêt sur les objets qu'il traite. Ce livre élémentaire est sur-tout remarquable par une philosophie douce, qui inspire l'amour de l'humanité, et la pratique de toutes les vertus qui peuvent rendre l'homme heureux.

On trouve cet ouvrage chez Des Essarts, libraire, rue du Théâtre françois, no. 9, au coin de la place. Il en a été tiré quelques exemplaires en papier vélin.

Anonyme. — On a imprimé à Tours un Cours d'histoire naturelle, ou Tableau de la nature considérée dans l'homme, les quadrupèdes, les oiseaux, les poissons et les insectes, orné de quarante-six planches contenant cent cinquante figures, en sept volumes in-12. Cet ouvrage, qui se trouve chez Bossange, Masson et Besson, libraires, a eu un succès mérité. Les descriptions y sont très-bien faites, et l'auteur a su profiter des observations des naturalistes les plus célèbres, et les resserrer dans un cadre étroit qui les rend très-piquantes.

## §. I V.

## Mathématiques, Astronomie.

## Mathématiques.

Dans le dernier siècle, c'étoit un préjugé reçu que les sciences abstraites ne pouvoient être cultivées que par des esprits secs etarides : mais, depuis le commencement de celui-ci, les écrivains les plus distingués ont prouvé qu'on peut se livrer à l'étude de ces sciences, et conserver une imagination brillante; que l'habitude de calculer peut s'allier avec les graces du style; qu'on peut enfin être tout-à-la-sois un profond mathématicien et un écrivain éloquent. Les Fontenelle, les Pascal, les Bailly, les d'Alembert, les Diderot, les Condorcet, etc., ont démontré cette vérité de la manière la plus évidente : aussi, depuis que ces hommes célèbres ont rendu presque familières les sciences les plus abstraites, les gens du monde se sont occupés d'acquérir des connoissances qu'ils regardoient autresois comme hérissées de dissicultés insurmontables. Comme les mathématiques sont aujourd'hui partie des études élémentaires des jeunes gens, il est essentiel d'indiquer les meilleures sources où l'on peut en puiser les règles et les principes. C'est ce que nous allons faire, en rappelant les ouvrages les plus estimés qui ont paru sur cette matière. Nous commencerons par les Elémens d'Euclide.

EUCLIDE. — L'antiquité ne nous a pas transmis d'ouvrage plus important sur la géométrie que les Elémens d'Euclide; il a été long-temps le seul livre dans lequel les modernes ont puisé les connoissances mathématiques. Les meilleures éditions des Elémens d'Euclide sont celle de Barrow, in-8°, Londres, 1678, et celle de David Gregory, in-folio, Oxford, 1703: celle-ci est la plus estimés; elle est en grec et en latin. Nons avons une traduction en françois des Elémens d'Euclide, par le P. de Chales, en un volume in-12.

Descartes. — Ce philosophe est avec raison placé au rang du petit nombre d'hommes de génie qui ont honoré l'esprit humain. On lui a reproché des erreurs: mais on ne doit pas oublier qu'il fut créateur; et ce qui immortalise à jamais ce grand homme, c'est l'application qu'il a su faire de l'algèbre à la géométrie. Cette idée qu'on doit à Descartes sera toujours la clef des plus profondes recherches de la géométrie sublime et de toutes les sciences physico-mathématiques. Il a été plus loin que ne le prétendent ses adversaires; et il s'en faut beaucoup que les sciences lui doivent aussi peu que ses ennemis le soutiennent. Au reste, sa Méthode seule suffit pour le rendre immortel, et sa Dioptrique est la plus grande et la plus belle application qu'on eut faite encore de la géométrie à la physique.

Nous avons de Descartes un Traité de géométrie en un vol. in-12.

Newton. — Nous avons de ce grand homme plusieurs ouvrages qui portent l'empreinte de son génie. Il sit

paroître en 1687 ses Principia mathematica philosophiæ naturalis. Cet ouvrage, qui a été traduit par madame du Châtelet, contient la plus profonde géométrie, et l'auteur l'a fait servir de base à une physique toute nouvelle.

En 1704, Newton publia son Optique, ou Traité des couleurs, qui a été traduit en latin par Clarke, en un vol. in-4°, Londres, 1719; en françois par Coste, en un vol. in-4°, Paris, 1722.

Nous avons encore de Newton une Arithmétique en latin, qui sut imprimée à Amsterdam en 1761, en 2 vol. in-4°, avec des commentaires de Castillon; et son Analysis per quantitatum series, fluxiones et differentias, qui parut en 1716, en un vol. in-4°. Buffon a traduit cet ouvrage en françois en 1740, en un vol. in-4°.

Leibnitz — Ce philosophe allemand doit être mis au rang des savans qui ont agrandi le domaine des mathématiques par leur génie. Il n'a pas acquis la gloire de Newton; mais il en a mérité une qui lui est particulière. Quand on ne citeroit, pour prouver ses profondes connoissances mathématiques, que le problème, si c'est lui ou Newton qui est l'auteur de la découverte du calcul différenciel, cette incertitude suffiroit sans doute pour démontrer la supériorité de son génie. Les Anglois ont, il est vrai, décidé que cette découverte appartenoit à Newton; mais ne peut-on pas les soupçonner de partialité pour leur gloire-nationale? Au reste, quoi qu'il en soit de la solution de ce problème, Leibnitz a assez d'autres titres pour être placé au nombre des plus savans mathématiciens.

Dutens a publié en 1767 et en 1768 les Œuvres mathématiques de Leibnitz, en six volumes in-4°. — Peu de temps après, on a imprimé à Lyon l'Esprit de Leibnitz, en deux volumes in-12.

Ces deux ouvrages doivent être consultés par tous ceux qui s'occupent de l'étude des mathématiques, et sur-tout par ceux qui veulent approfondir cette science.

Pascal. — Parmi les géomètres modernes, Pascal tient un des premiers rangs. A seize ans il publia un Traité des sections coniques, qui fut admiré par toutes les personnes consommées dans cette science. Nous avons de lui un Traité de l'équilibre des liqueurs, en un vol. in-12:

CLAIRAUT. — Depuis Pascal, personne n'avoit montré plus de génie pour les sciences abstraites que Clairaut. A douze ans et huit mois il lut à l'académie des sciences un mémoire sur quatre nouvelles courbes géométriques de son invention: à dix-sept ans il publia des Recherches sur les courbes à double courbure, in-4°: à vingt-huit ans (en 1741), il fit paroître ses Elémens de géométrie; livre très-estimable par sa clarté et par sa précision: il donna en 1746 des Elémens d'algèbre, qui ont le même mérite. Nous avons encore de Clairaut une Théorie de la figure de la terre, un volume in-8°, 1743; et des Tables de la lune, un volume in-8°, 1754.

De l'Hôpital (le marquis). — Son Analyse des infiniment petits pour l'intelligence des lignes courbes, et son Traité des sections coniques et de leur usage pour la résolution des équations dans les problémes tant déterminés qu'indéterminés, lui ont assigné une place distinguée parmi les géomètres. Le premier de ces ouvrages parut en 1696 en un volume in 4°, et le second en 1720, en un volume in 4°, avec figures.

STONE. — Rondet nous a donné une traduction de l'Analyse des infiniment petits de ce géomètre étranger. Cette Analyse, qui comprend le calcul intégral dans son étendue, parut en 1735 en un volume in-40, avec figures.

D'Alembert. — Le nom de ce célèbre académicien est compté parmi ceux des plus grands géomètres. Nous avons de ce savant mathématicien les ouvrages suivans:

Un Traité de dynamique, 1758, un volume in-4°; un Traité de l'équilibre et du mouvement des fluides, 1744, un volume in-4°; une Nouvelle théorie de la résistance des fluides, 1752, un volume in-4°; des Réflexions sur la cause des vents, 1747, un volume in-4°; des Recherches sur la précession des équinoxes, 1749, un volume in-4°; des Recherches sur le système du monde, 1754 et 1756, trois volumes in-4°; Nova tabularum lunarium emendatio, 1756, un volume in-4°; enfin, en 1761 parurent ses Opuscules mathématiques, en huit volumes in-4°.

DIDEROT. — On se rappelle que c'est à d'Alembert et à Diderot que nous devons la grande entreprise de l'Encyclopédie: elle suffiroit pour établir d'une manière impérissable la gloire de ces deux grands écrivains. D'Alembert est sans doute supérieur dans les connoissances mathématiques à Diderot; mais celui-ci a publié plusieurs Mémoires sur divers sujets de cette science, qui annoncent qu'il en avoit fait une étude approfondie.

Savérien. — Son Dictionnaire universel de mathématiques et de physique, en deux volumes in-4°, peut être d'un grand secours pour ceux qui ne veulent avoir que des notions superficielles de ces sciences.

De la Caille. (l'abbé) — Les Leçons élémentaires de mathématiques, par l'abbé de la Caille, n'ont pas été écrites pour être mises entre les mains de commençans abandonnés à eux-mêmes. «Je ne me suis pas proposé, » dit-il dans sa préface, de développer et d'expliquer » en détail les premiers principes . . . . . Mon but » a été de renfermer en très-peu de paroles tout ce » qu'il est nécessaire de savoir d'élémens de mathé-» matiques ». Il a parfaitement réussi; et son livre est, pour les maîtres et pour les écoliers un peu avancés, un canevas utile, un abrégé dont chaque page rappelle un raisonnement ou une démonstration. Mais en faveur de ceux qui n'ont encore aucune teinture des mathématiques, et qui veulent les apprendre, il étoit indispensable, si l'on vouloit qu'ils profitassent de l'ouvrage de l'abbé de la Caille, de joindre, dans une nouvelle édition, le commentaire au texte, l'éclaircissement à la difficulté, et le supplément à l'endroit incomplet de la théorie. C'est ce qu'a exécuté avec le plus grand succès l'abbé Marie, successeur de l'abbé de la Caille au collège Mazarin.

FAUCHER. (l'abbé) — Rappeler les vérités mathématiques à des raisonnemens métaphysiques; développer les rapports intimes qui les enchaînent avec nos idées primordiales; substituer l'évidence à la simple certitude,

c'est-à-dire nous faire voir ce qu'Euclide et quelques autres se sont contentés de nous faire appercevoir; enfin ne pas s'en tenir à nous démontrer que les propositions sont vraies, mais nous découvrir, par des raisons prises dans la nature même des choses, comment et pourquoi elles sont vraies: tel est le plan que s'est proposé l'abbé Faucher dans sa Géométrie métaphysique, ou Essai d'analyse sur les élémens de l'étendue bornée, un volume in-8°, enrichi de douze planches.

Dom Bédos. — Un grand nombre d'amateurs, d'artistes et de personnes curieuses de la gnomonique, desiroient depuis long-temps sur cette partie un ouvrage à leur portée, et qui cependant contint des méthodes sûres et infaillibles d'opérer avec autant de justesse et de succès que le peuvent faire les mathématiciens les plus éclairés. C'est ce qu'a exécuté dom Bédos dans sa Gnomonique pratique, in-8°, 1760, dont il a donné, en 1774, une nouvelle édition. Il y avoit eu d'autres traités composés dans les mêmes vues : mais les méthodes en sont si défectueuses, qu'en les suivant on ne trouvera que des à peu près, et l'on ne parviendra jamais à faire un bon cadran solaire.

Cet ouvrage n'est pas tellement propre à ceux auxquels il est principalement destiné, qu'il ne puisse être utile même aux savans, ne fût-ce qu'en les dispensant d'employer une partie considérable de leur temps à l'étude théorique de la gnomonique, lorsqu'ils vou-droient donner quelques momens de leur loisir à la composition d'un cadran.

EULER. — Ce géomètre a publié les ouvrages suivans:

Methodus inveniendi lineas curvas, in-4°; Introductio in analysin infinitorum, deux volumes in-4°; Constructio lentium objectivarum, in-4°; Opuscula varii argumenti, in-4°; Calculus integralis et differentialis, quatre volumes in-4°.

RIVARD. — Ce mathématicien nous a donné un Abrégé des élémens de géométrie, un volume in-8°, 1747; et un Abrégé des élémens de mathématiques, dont la première édition parut en 1740, et la deuxième en 1757, en un volume in-8°.

Bion est auteur de deux excellens traités: l'un de la construction et des usages des instrumens de mathématiques, 1752, un volume in-4°; et l'autre sur l'usage des globes et des sphères, 1751, un volume grand in-8°.

Le Blond a publié l'Arithmétique et la Géométrie de l'officier, en deux volumes in 8°.

Bernoulli, professeur de physique à Bâle (sa patrie), s'est occupé des mathématiques avec succès. Il a fait beaucoup de mémoires, entre autres ceux qui suivent; savoir : sur la construction des clepsydres; sur l'inclinaison mutuelle de l'orbite des planètes; sur la construction des ancres; sur celle de la boussole; sur le flux et reflux de la mer; sur la méthode de trouver en mer le rapport du temps; sur la théorie de l'aimant; sur la théorie des courans; sur la manière de suppléer l'action du veut; sur celle de diminuer le roulis et le tangage des vaisseaux. Comme la plupart de ces

mémoires ont été adressés par Bernoulli à l'académie des sciences de Paris, et que plusieurs ont mérité des prix à leur auteur, on les trouve imprimés dans les mémoires de cette compagnie savante.

Outre les ouvrages que nous venons d'indiquer, Bernoulli a encore publié l'Hydrodynamique, ou Commentaire sur la force et le mouvement des fluides.

Le Moine a donné des Principes d'arithmétique et de géométrie, en un volume in 8, avec figures.

SAURI. — Nous avons de ce mathématicien deux ouvrages : l'un intitulé *Institutions mathématiques*, un volume in-8°, avec figures ; et l'autre, Cours de mathématiques, cinq volumes in-8°, avec figures.

Bezour. — Nous devons à ce savant professeur un cours de mathématiques à l'usage de l'artillerie, et un autre à l'usage de la marine. Les traités de Bezout réunissent à la plus grande clarté une méthode aussi simple que facile. Comme ils sont devenus élémentaires, on en a fait plusieurs éditions. Outre celles que la famille de l'auteur a faites, Richard et Caille, libraires, viennent d'en publier une qui a le mérite d'être imprimée sur de très-beau papier, et d'être purgée des fautes typograpliques qui s'étoient glissées dans les précédentes.

Bossur. — Les ouvrages de ce mathématicien sont élémentaires comme ceux de Bezout. Voici la liste des traités qu'il a publiés : un Traité élémentaire de mécanique et de dynamique, en un volume in-8°, 1763; un

Traité élémentaire d'arithmétique, un volume in 8°, 1773; un Traité élémentaire d'algèbre, un volume in 8°, 1773; un Traité élémentaire de géométrie et de la manière d'appliquer l'algèbre à la géométrie; un Cours de mathématiques à l'usage des écoles militaires, arithmétique, algèbre, géométrie, deux volumes in 8°; enfin la mécanique en général, un volume in 8°, 1782.

Condorcer. — Ce philosophe et savant académicien a publié plusieurs ouvrages sur les mathématiques, entre autres un volume in 4° sur le Calcul intégral; Sur le probléme des trois corps, un volume in-4°; un Essai d'analyse, et une foule de mémoires. Ces ouvrages ne conviennent qu'aux savans qui ont des connoissances approfondies des mathématiques. Ceux qui n'ont de cette science que des notions élémentaires ne seroient pas en état de suivre les calculs de la profonde géométrie de Condorcet.

Bougainville. — Son Traité du calcul intégral est estimé. Il a été publié en deux volumes in-4°.

Mazéas. — Ses Elémens de mathématiques, in-8°, ont eu du succès.

Le Clerc a donné la Pratique de la géométrie sur le papier et sur le terrain, un volume in-8, 1764. Cet ouvrage est très-utile aux arpenteurs, aux architectes, à tous ceux qui lèvent des cartes, des plans. Nous conseillons aux personnes qui remilissent ces fonctions de se procurer une Méthode de lever les plans et les cartes

de terre et de mer, qui parut à Paris en 1693, en un vol. in-12; et la Géométrie pratique de l'ingénieur, ou l'Art de mesurer, imprimé à Strasbourg en 1723, en un vol. in-4°.

Doyen. — On trouve dans sa Géométrie de l'arpenteur tout ce qu'il est nécessaire de savoir en géométrie pour les travaux de la campagne. Sa méthode enseigne à la fois la théorie et la pratique. Cet ouvrage parut en 1769 en un volume in-8°.

Wolf. — Nous ne devons pas oublier le Cours de mathématiques que Wolf a publié en latin, en cinq volumes in-4°; et en allemand, en cinq volumes in-8°. Cet ouvrage a été traduit en françois par dom Pernetty et dom Brezillac, en 1747, en trois volumes in-8°.

LE CAMUS. — Nous avons encore un Cours de mathématiques, par le Camus, qui parut en 1752, en quatre vol. in 8°.

Simpson. — Ses Elémens d'analyse pratique sont recherchés et ne se trouvent pas facilement.

Rameau. — Ce savant compositeur de musique a fait l'application la plus heureuse des mathématiques à l'harmonie.

Rameau, dans sa Démonstration de l'harmonie fondamentale, qui parut en 1750, en un volume in-8°, a fixé le principe de l'harmonie jusqu'alors ignoré: il a prouvé que la mélodie naît de l'harmonie; il a déduit de la basse fondamentale les règles essentielles de l'une et de l'autre, règles qui n'étoient suggérées que par une expérience aveugle; il a expliqué un grand nombre de phénomènes qui concernent le chant, et les effets des différens genres de musique; il a démontré que la cause de ces phénomènes et de ces effets est uniquement dans la basse fondamentale, et non pas, comme on l'avoit toujours cru, dans un chant qui n'est que le produit de cette basse : tels sont les principaux points de la découverte de Rameau.

Ce n'est point, au reste, sur une métaphysique vague, c'est sur des expériences qu'il raisonne; elles sont la base de tout l'édifice nouveau qu'il a élevé. Il a proscrit toute hypothèse physique; et, par ce moyen, il a évité de présenter à ses lecteurs, dans la même page, l'incertain à côté du certain, et peut-être le faux à côté du vrai, persuadé, quoi qu'en disent les esprits systématiques, que l'application des raisonnemens mathématiques aux expériences est la seule manière de philosopher.

LA GRANGE vient de faire paroître une nouvelle théorie, que nous nous empressons d'indiquer : elle contient les Principes du calcul différentiel, dégagé de toute considération d'infiniment petits ou d'évanouissans de limites ou de fluxions, et réduit à l'analyse algébrique des quantités finies, un volume in-4°, de l'imprimerie de la République.

Le titre de cet ouvrage fait assez connoître la nature et l'importance de son objet. L'auteur s'est proposé de fixer les vrais élémens de la méthode que Leibnitz et Newton inventèrent sur la fin du dernier siècle. Il lui donne une origine évidente, et la puise dans les mêmes sources que les autres théories mathématiques; il n'eni-prunte aucune notion étrangère; en un mot il continue l'algèbre, et passe ainsi sans interruption aux calculs différentiel et intégral. L'auteur ne discute point la notion de l'infini, il l'écarte comme inutile; il ne néglige pas les quantités infiniment plus petites que les autres; il omet les termes superflus, et s'élève, par des moyens simples et uniformes, jusqu'aux branches de l'analyse qui ont été récemment découvertes.

Cet ouvrage contient les parties les plus importantes du calcul et des applications à la géométrie; il est terminé par l'exposition analytique des principes généraux de la mécanique.

La Grange avoit donné, avant l'ouvrage que nous venons d'annoncer, des Elémens d'algèbre traduits de l'allemand.

Cousin. — En citant le nom de ce célèbre professeur du collège de France, on se rappelle à-la-fois l'idée d'un administrateur éclairé et d'un savant profond.

L'administrateur a eu le courage, après la disette la plus horrible qui ait désolé la France, de se charger d'assurer les subsistances de Paris; et il est parvenu, par un zèle infatigable, à y maintenir l'abondance. A ce titre, il a sans contredit des droits incontestables à l'estime publique et à la reconnoissance de ses concitoyens.

Le savant a enrichi les arts par ses travaux; il a agrandi leur domaine par ses découvertes; et ce qui rend son nom plus cher encore aux sciences, c'est

qu'elles sont devenues presque familières par le soin qu'il a pris pour en rendre l'étude facile.

Que des hommes indifférens refusent de payer un juste tribut de reconnoissance aux talens des hommes en place qui s'occupent du bien public, rien n'est plus ordinaire; mais une nation grande et généreuse sait apprécier tôt ou tard les services qu'on lui rend, et c'est sur-tout à l'histoire qu'il appartient d'acquitter cette dette sacrée.

Vils égoïstes, qui naguère étiez en proie au désespoir que l'horrible famine traîne à sa suite, apprenez à connoître vos véritables bienfaiteurs; sachez et n'oubliez jamais que ce sont les magistrats qui, comme le savant professeur dont nous parlons ici, consacrent leur vie au bonheur public et au progrès des sciences utiles.

L'hommage que nous rendons ici aux travaux et aux talens du savant dont nous allons indiquer les ouvrages, n'a été dicté par aucun de ces motifs qui ne font que trop souvent prodiguer des éloges à des talens médiocres. Nous avons observé le professeur Cousin dans les résultats de son administration, et nous avons lu ses ouvrages; les uns et les autres nous ont inspiré les sentimens que nous venons d'exprimer, et nous déclarons que nous ne connoissons que sa réputation, et non sa personne. Nous avons de lui les ouvrages suivans:

Leçons sur le calcul différentiel et intégral, dont la première édition parut en 1778, en deux volumes in-4°.

L'auteur a donné depuis peu une nouvelle édition de cet ouvrage, sous le titre de Traité du calcul différentiel et intégral, en deux volumes in-4°, avec six planches.

Il a fait paroître une Introduction à l'astronomie physique, en un volume in-4°, et un Essai sur la physique.

Il vient enfin de publier un Traité élémentaire d'analyse mathématique ou d'algèbre, en un volume in-8°.

Cet ouvrage, qui est absolument nécessaire aux élèves de toutes les écoles de mathématiques, se trouve chez Bernard, libraire, quai des Augustins, no. 37.

Ozanam. — Ses Récréations mathématiques ont en le plus grand succès. On en a donné une nouvelle édition, totalement refondue par M. \*\*\*, en quatre vol. in-8°.

Nous avons encore de cet auteur la Géométrie pratique, un volume in-12;

La Méthode de lever les plans, un volume in-12; Un Cours de mathématiques, en cinq volumes in-8°.

Koenic nous a donné la Géométrie souterraine, un volume in-8°.

Lamy a publié des Elémens de mathématiques, en un volume in-12.

Deidier est auteur des Elémens généraux des principales parties des mathématiques nécessaires à l'artillerie et au génie. La dernière édition de cet ouvrage a été corrigée par Para du Phanjas; elle est composée de deux volumes in-4°.

Nous avons encore du même auteur la Mesure des surfaces et des solides, un volume in-4°, et la Mécanique générale, un volume in-4°.

#### Astronomie.

L'astronomie ancienne n'avoit pour base que des observations grossières et inexactes; c'étoit plutôt un recueil de préjugés et de traditions absurdes qu'une science. Dans les beaux arts, les anciens n'ont pas été seulement créateurs, ils les ont souvent portés à un degré de perfection qui étonne également l'artiste et le philosophe; mais les hautes sciences sont restées parmi eux dans l'enfance. Aussi ce n'est pas dans les ouvrages des anciens qu'on peut puiser les vrais élémens de l'astronomie; c'est dans ceux des modernes qu'on trouve des règles sûres, qui, s'il nous est permis de nous exprimer ainsi, ont fait du ciel une nouvelle conquête pour l'homme. Quelle science est plus propre à élever l'ame que l'astronomie! toutes les idées qu'elle inspire sont grandes et majestueuses. Si le naturaliste est forcé de rendre hommage à l'existence de la Divinité en examinant un insecte ou une plante, l'astronome, en contemplant les merveilles qui s'offrent sans cesse à ses regards étonnés, trouve dans cette contemplation des motifs encore plus puissans pour reconnoître cette utile et bienfaisante vérité: il lui est impossible, après avoir soumis à ses calculs la marche de cette foule innombrable d'astres qui font l'objet de ses méditations, de ne pas s'écrier : Cæli enarrant gloriam Dei.

Si l'astronomie élève l'ame, il n'est point de science qui pique autant la curiosité: aussi les savans les plus distingués en ont-ils fait leur principale occupation. Dans le compte que nous allons rendre de leurs ouvrages, nous commencerons par les Mondes de Fontenelle. Fontenelle. — Nous lui devons des Entretiens sur la pluralité des mondes, volume in-12, ouvrages plus in-génieux que profond. Comme nous avons parlé de ce livre à l'article des ouvrages sur la physique, nous y renvoyons nos lecteurs.

Delisle. — Plusieurs savans astronomes ont rendu ce nom célèbre dans les fastes de l'astronomie. Joseph-Nicolas Delisle l'a sur-tout honoré par ses vastes connoissances et par ses travaux en géographie et en astronomie. Nous lui devons des Mémoires pour servir à l'histoire de l'astronomie, qu'il fit paroître en 1738, en deux volumes in-4°: beaucoup de Mémoires, insérés dans ceux de l'académie des sciences, attestent l'étendue des lumières de ce savant astronome.

Cassini. — Ce nom est encore consacré à l'astronomie. Jean-Dominique découvrit en 1671 le troisième et le cinquième satellites de Jupiter. Nous avons de lui un Traité touchant la comète qui parut en 1652, 1653 et 1654; un Traité de la méridienne, qu'il publia, in-folio, en 1656; et plusieurs Traités sur les planètes, et des Mémoires qui sont estimés. La méridienne de l'Observatoire de Paris, qui avoit été commencée par Picard, fut continuée par Jean-Dominique Cassini.

Cassini (Jacques), fils du précédent, a parcouru la même carrière avec autant de succès. Il manquoit à la méridienne de France une perpendiculaire; il la décrivit en 1733, depuis Paris jusqu'à Saint-Malo, et la prolongea en 1754, depuis Paris jusqu'au Rhin, près de Strasbourg.

Nous avons de cet astronome deux ouvrages trèsestimés: des Elémens d'astronomie avec les tables astronomiques, 1740, deux volumes in 4°, et la Grandeur et la Figure de la Terre, 1720, un volume in 4°. Outre ces ouvrages, les Mémoires de l'académie des sciences contiennent une foule de dissertations sur des sujets d'astronomie, dignes de la réputation de leur auteur.

Cassini (César-François), fils de Jacques. Nous avons de cet astronome une Relation de deux voyages faits en Allemagne, qui a été imprimée en 1763, en un volume in-4°; des Opuscules astronomiques, qui parurent en 1771, en un volume in-8°. On trouve de lui plusieurs Mémoires intéressans dans ceux de l'académie, et il est auteur des Additions aux Tables astronomiques de son père.

Le fils de César-François Cassini continue de suivre la même carrière que ses aïeux, et la France le compte au nombre de ses astronomes les plus distingués.

La Condamine. — Son nom rappelle non seulement l'idée d'un savant, mais encore d'un philosophe courageux, qui a su braver les plus grands dangers pour reculer les bornes des connoissances humaines. Les aventures étonnantes de la Condamine pendant ses longs et périlleux voyages seroient regardées comme des évènemens romanesques, si la vérité n'en étoit pas attestée de la manière la plus authentique. Il fut choisi, en 1736, avec Godin et Bouguer, pour aller au Pérou déterminer la figure de la terre. Ses principaux ouvrages sont : Relation abrégée d'un voyage fait dans l'intérieur

de l'Amérique méridionale, 1745, un volume in-8°; la Figure de la terre, déterminée par les observations de MM. de la Condamine et Bouguer, 1749, un volume in-4°; Mesure des trois premiers degrés du méridien dans l'hémisphère austral, 1751, un volume in-4°; Journal du voyage fait à l'équateur, avec un supplément en deux parties, 1751-1752, un volume in-4°, suivi de l'Histoire des pyramides de Quito, qui avoit été imprimée séparément en 1751, en un volume in-4°.

Maupertuis sut envoyé, en 1736, dans le nord, pour déterminer la sigure de la terre. Ses querelles avec Voltaire rappelleront sans cesse des souvenirs peu honorables pour la mémoire de ces deux hommes célèbres. Les principaux ouvrages de Maupertuis sont la Figure de la Terre, déterminée; la Mesure d'un degré du méridien; un Discours sur la sigure des astres; des Elémens de géographie; l'Astronomie nautique; des Elémens d'astronomie; Venus physique; Essai de Cosmographie: tous ces ouvrages ont été recueillis à Lyon en 1756, en quatre volumes in 8°.

Comme écrivain, Maupertuis avoit du génie, de l'esprit, du feu et de l'imagination: mais on lui reproche des tours recherchés, une concision affectée, un ton sec et brusque, un style plus roide que ferme, des paradoxes et des idées fausses; en général sa littérature est médiocre.

LE MONNIER. — Nous devons à ce savant astronome un ouvrage qui a en le plus grand succès, et qui est intitulé Institutions astronomiques, ou Leçons élémentaires d'astronomie, pour servir d'introduction à la

De la Lande. — Depuis long-temps on ne parle plus d'astronomie en France, sans citer ce nom célèbre. Les décisions de ce savant sont regardées comme des autorités incontestables. Peu d'astronomes ont en effet donné des preuves aussi constantes d'un zèle infatigable pour la gloire et les progrès de cette science.

Ses Mémoires sur l'astronomie, en deux volumes in-4°; ses Tables astronomiques augmentées, ses Ephémérides, son Histoire de l'astronomie, et une foule de dissertations savantes, l'ont placé au rang des astronomes dont les ouvrages fournissent le plus de secours à ceux qui coccupent d'astronomie. Chaque jour il travaille à enrichir cette science par ses observations et par ses découvertes.

Euler. — Nous avons cité Euler comme mathématicien: il ne doit pas être oublié comme astronome. Nous avons de lui les ouvrages suivans: Theoria motús lunæ, un volume in 4°; Theoria motuum planetarum et cometarum, un volume in-4°; De perturbatione motús planetarum, un volume in-4°.

Halley. — Nous avons de ce savant astronome anglois plusieurs ouvrages très-estimés. Il publia en 1678 son Catologus stellarum, un volume in-4°. Cet ouvrage fut donné la même année à Paris en un volume in-12, par Royer, avec la traduction françoise à côté, et un

planisphère céleste de l'hémisphère austral pour faire une seconde partie à ses cartes du ciel et à son catalogue des étoiles.

En 1706 parut, en un volume in-8°, Apollonii Pergæi de sectione rationis, libri dno, ex arabico manuscripto latinè versi; et en 1710 Halley publia une magnifique édition in-folio de son Apollonii Pergæi conicorum libri octo, et Sereni Antissensis de sectione cylindri et coni libri duo.

En 1749, Halley donna ses Tabulæ astronomicæ, en un volume in-4°. Ces tables astronomiques ont été traduites en françois par l'abbé Chappe d'Auteroche, un volume in-8°, 1754; et par de la Lande en 1759, en un volume in-8°. Cette dernière traduction est la plus estimée.

Nous avons encore de Halley les ouvrages suivans: Abrégé de l'astronomie des comètes; Théorie sur les variations de la boussole; Méthode directe et géométrique pour trouver les aphélies et les excentricités des planètes; et un Mémoire sur un télescope de son invention, qui fit beaucoup de bruit dans le monde savant.

CHAPPE D'AUTEROCHE. (l'abbé) — L'académie des sciences nomma cet astronome en 1760 pour aller en Sibérie observer le passage de Vénus, qui étoit fixé au 6 juin 1761. Nous avons une Relation de son voyage, qu'il donna en 1768 en trois volumes in-4°. L'abbé Chappe fut encore nommé pour aller observer sur la côte la plus occidentale de l'Amérique un nouveau passage de Vénus, qui étoit annoncé pour le 3 juin 1769. Il partit, fit

son observation, et se disposoit à revenir en France, lorsqu'il fut attaqué d'une maladie épidémique qui régnoit dans le pays, et qui lui donna la mort. Ses observations sur ce passage de Vénus ont été publiées en 1772 en un volume in-4°, par Cassini, un de ses confrères.

Le Gentil – Nous avons un Voyage dans les mers de l'Inde fait par ce savant à l'occasion du passage de Vénus sous le disque du soleil.

Bailly. Parmi les plus célèbres astronomes modernes, il n'en est aucun qui se soit montré plus grand et plus brillant écrivain que l'infortuné Bailly, qu'une mort tragique ravit aux sciences à l'âge de cinquante-sept ans, le 21 brumaire an 2 (11 novembre 1793). Qu'on ne croie pas que ce savant ait sacrifié aux graces du style le mérite de la profondeur des idées et de l'érudition; il a su allier les unes aux autres, et se frayer une route sûre à la gloire. Nous avons de lui les ouvrages suivans : Essai sur la théorie des satellites de Jupiter avec les tables de Jupiter, par Jeaurat, en quatre volumes in-12; l'Histoire de l'astronomie ancienne, depuis son origine jusqu'à l'établissement d'Alexandrie, en un volume in-4°, 1776; l'Histoire de l'astronomie moderne, deux volumes in-4°; des Lettres sur l'atlantide de Platon et sur l'ancienne histoire de l'Asie; et une foule de Mémoires qui se trouvent dans ceux de l'académie des sciences.

Peu d'onvrages ont fait une sensation plus vive que les Lettres sur l'atlantide. Le philosophe, le grand écrivain, et le savant profond, se montrent réunis dans cette production, qui eut non seulement le plus brillant succès dans la république des lettres, mais encore parmi les gens du monde.

Son Histoire de l'astronomie ancienne avoit annoncé la plus vaste érudition et les connoissances les plus étendues. Il suffit pour s'en convaincre de rappeler les objets qui y sont traités. Cette histoire est divisée en neuf livres. Le premier traite des inventeurs de l'astronomie; le second, du développement des découvertes astronomiques; le troisième, de l'astronomie anté-diluvienne; le quatrième, des premiers temps après le déluge, et de l'astronomie des Indiens et des Chinois; le cinquième renferme celle des anciens Perses et des Chaldéens; le sixième, celle des Egyptiens; les septième, huitième et neuvième contiennent les opinions et les connoissances astronomiques des philosophes grecs, jusqu'à l'établissement de l'école d'Alexandrie.

On trouve dans ce livre une critique lumineuse, une érudition immense, un profond savoir. Il ne faut pas cependant se laisser effrayer par cet appareil scientifique: l'auteur a su réunir la clarté et la profondeur. Cet ouvrage d'ailleurs n'est pas destiné uniquement aux astronomes: il est, en général, de nature à être entendu par les gens éclairés de toutes les classes; et pour le bien comprendre d'un bout à l'autre, il suffit d'une légère teinture des premiers élémens d'astronomie.

Dicquemare. (l'abbé) — Son ouvrage intitulé Idée générale de l'astronomie, volume in-8°, 1769, n'est ni un traité ni un cours élémentaire d'astronomie; l'auteur s'est proposé seulement de donner une idée générale de cette science aux personnes qui n'en ont encore aucune

D'UN HOMME DE GOUT. 161 teinture, et auxquelles il importe cependant d'en avoir quelque connoissance: tels sont les jeunes gens qui veulent entrer dans la marine.

Pingré. — Cet astronome fit paroître en 1766 la Chronologie des éclipses visibles en Europe, en Asie, et dans la partie de l'Afrique connue des Romains, en un volume in-folio.

Nous avons encore de ce savant des Mémoires sur les découvertes faites dans la mer du sud avant les derniers voyages des Anglois et des François; un Voyage fait, par ordre du gouvernement, en 1771 et 1772, en diverses parties du monde.

Dionis du Séjour. — Ce magistrat, qui sut allier l'étude des hautes sciences à celle des loix, publia en 1775 des Essais sur les comètes en général, et particulièrement sur celles qui peuvent approcher de la terre, un volume in-8°; et, en 1776, un Essai sur les phénomènes relatifs aux dispositions périodiques de l'anneau de Saturne, un volume in-8°.

Franklin. — Nous avons de ce savant, célèbre à tant de titres, un ouvrage intitulé: Cogitata de cometis à Benjamino Franklin. Ce livre parut à Londres en 1767.

Bernoulli publia à Berlin, en 1771, un Recueil pour les astronomes, en deux volumes in-8°, avec figures.

# §. V.

Mécanique, Marine, Architecture, Peinture.

### Mécanique.

La mécanique étant une science aussi agréable qu'utile, les gouvernemens ne peuvent trop encourager ceux qui s'occupent d'en perfectionner les instrumens et les procédés. Souvent, en effet, avec une machine ingénieuse on épargne une foule de bras, et on les rend à l'agriculture ou au commerce. Si les récompenses nationales doivent être accordées aux artistes, les mécaniciens qui font des découvertes utiles ont sur-tout droit d'y prétendre; car c'est une vérité reconnue, que rien n'est plus important dans la pratique des hautes sciences, que d'avoir de bons instrumens.

Bion nous a donné un ouvrage précieux sur la construction et l'usage des instrumens de mathématiques, en un volume in-4°. La première édition de ce livre parut en 1723; mais la meilleure est de 1752. Nous ne connoissons pas d'ouvrage mieux fait et plus commode que celui de Bion.

Académie des sciences de Paris. — Cette compagnie savante s'est occupée dans tous les temps de recueillir

toutes les inventions et toutes les machines qui lui ont été présentées, et qui ont mérité son approbation. Elle fit paroître en 1735 un Recueil de machines et d'inventions, en six volumes in-4°, avec figures.

Tous ceux qui veulent connoître les règles de la mécanique et l'application de ces règles, ne peuvent se dispenser de méditer les différens Mémoires que ce Recueil renferme.

LECAMUS donna en 1724 un Traité des forces mouvantes pour la pratique des arts et métiers, en un volume in-12. Ce petit ouvrage est très-commode; il donne une idée distincte de toutes sortes de machines.

Thomin. — Nous avons de ce mécanicien un Traité d'optique mécanique, avec une instruction sur l'usage des lunettes, 1749, en un volume in-8°, avec figures.

Ozanam. — Sa Mécanique, où il est traité des machines simples et composées, qui parut en 1720, en un volume in-8, est estimée.

Bossur sit paroître en 1763 un Traité élémentaire de dynamique et de mécanique, en un volume in-8°. Cet ouvrage est devenu classique pour les écoles du génie militaire et de l'artillerie.

Le même auteur publia en 1772 un Traité élémentaire de mécanique statique, en un volume in-8°, avec figures.

Marie (l'abbé) donna en 1774 un Traité de mécanique, en un volume in-4°.

Bailly. (William) — Sa Description des machines et des modèles de la société des arts de Londres, en deux volumes in-4°, avec figures, parut à Londres en 1772. Cet ouvrage mérite l'attention de tous ceux qui cultivent les arts.

Cambrai a fait la Description des machines à feu construites pour les salines de Castiglione, avec des détails sur les machines de cette espèce les plus connues, dans un volume in-4°, qui fut imprimé en 1766,

Perrier. — Parmi les mécaniciens qui se sont distingués par l'établissement de grandes machines à feu, nous ne devons pas oublier de citer les frères Perrier: peu d'artistes ont rendu la mécanique plus utile à leur patrie. La fonderie et la forerie des canons et des autres armes à feu ont été perfectionnées par ces célèbres mécaniciens. Leurs pompes à feu offrent une mécanique tout-à la-fois simple, grande et hardie. Ces artistes ont fait imprimer plusieurs Mémoires relatifs aux pompes à feu.

Plumier (le P.) donna en 1701, dans un volume in-folio, avec figures, l'Art de tourner, ou de faire en perfection toutes sortes d'ouvrages au tour; cet ouvrage est en françois et en latin.

Saliver a fait imprimer depuis quelques années un nouvel ouvrage sur l'Art de tourner, qui est enrichi des procédés et des moyens employés par les plus habiles tourneurs. Cet ouvrage est in-4°.

Leroy. (Julien) — Ce célèbre horloger fit paroître en 1737, avec des corrections et des augmentations, la Règle artificielle du temps par Henri Sully, un volume in-12.

Jodin donna en 1754, en un volume in-12, avec figures, les Echappemens à repos, comparés aux Echappemens à recul.

Berthoud (Ferdinand) fit paroître en 1755 un ouvrage très-savant sur la mécanique; il a pour titre: Essai sur l'horlogerie, dans lequel on traite de cet art relativement à l'usage civil, à l'astronomie et à la navigation, deux volumes in-4°, avec figures; et en 1759, l'Art de conduire et de régler les pendules et les montres, à l'usage de ceux qui n'ont aucune connoissance de l'horlogerie, un volume in-12, figures.

Thiour fit imprimer en 1741 un Traité de l'horlogerie mécanique et pratique, en deux volumes in-4°, avec figures.

Lepaure publia dans la même année un Traité d'horlogerie, contenant tout ce qui est nécessaire pour bien connoître et pour régler les pendules et les montres, un volume in-4°, avec figures.

RIDEREAU donna en 1770 des Recherches sur le vrai moyen de perfectionner les pendules à secondes, en un volume in-8°, avec des cartes.

Nota. Nous renvoyons à l'article Marine les montres et les instrumens qui sont relatifs à cette partie, et nous allons terminer l'article Mécanique en indiquant les travaux de l'Ecole polytechnique.

Écore polytechnique. — Cette institution vraiment nationale est infiniment utile; elle a pour but de former des élèves pour les arts et les professions qui exigent des connoissances mathématiques et physiques.

On y enseigne l'analyse appliquée à la mécanique, au calcul de l'effet des machines, la géométrie, la chimie, la physique générale, l'architecture, la construction, la distribution, la décoration des édifices, la fortification, la minéralogie, la métallurgie et les mathématiques. Des professeurs savans sont à la tête de l'enseignement de chaque partie. Cet établissement est d'autant plus précieux, que le gouvernement y a réuni toutes les machines, tous les instrumens nécessaires à chaque science et à chaque art. Ainsi les élèves y trouvent le double avantage d'avoir sous leurs yeux et l'exemple et le précepte. On ne leur donne point de vaines connoissances théoriques qui s'effacent presque sur-le-champ de leur mémoire; on marche toujours entouré et guidé par des expériences qui gravent profondément les règles dans l'esprit, et l'on fait sans cesse l'application des principes à la pratique. Pour donner une idée des avantages qu'on trouve dans cette école nationale, il sussit d'indiquer les noms des premiers professeurs dont elle est composée. On y distingue la Grange, Monge, Fourcroi, Bertholet, Prony, Hassenfratz, Guiton de Morveau, Neveu, Durand, Cathouare, Battard, etc.

Les leçons de ces différens instituteurs formeront certainement un cours d'enseignement bien précieux pour le progrès des sciences et des arts.

#### Marine.

L'art de la navigation a été pratiqué par tous les peuples : mais sa perfection est due aux progrès des sciences, dont les nations anciennes connoissoient à peine les premiers élémens; aussi leur marine fut-elle grossière et informe. Aujourd'hui c'est un des arts qui exigent le plus de lumières; considéré dans toutes ses parties, il n'en est aucun qui demande des connoissances plus vastes : c'est donc rendre un service important à ceux qui se destinent à la marine, que de leur indiquer les ouvrages les plus utiles qui ont paru sur cette matière.

Huet. — Ce savant évêque nous a donné un ouvrage précieux sur la navigation et le commerce des anciens : en lisant son Traité historique de la marine et du commerce des peuples de l'antiquité, on est étonné de sa profonde érudition. Cet ouvrage a le rare mérite de présenter, dans un volume in-12, le tableau de tout ce qui s'est passé de remarquable relativement à la marine et au commerce dans une longue suite de siècles.

Anonyme. — Il parut en 1719, à Amsterdam, chez Mortier, un ouyrage important sur l'Art de bâtir les vaisseaux et d'en perfectionner la construction, avec les pavillons des différentes puissances, un volume in-4°, avec figures.

Hoste (le P. Paul) fit imprimer à Lyon, chez Bruyset, en 1727, l'Art des armées navales, ou Traité des évolutions navales, avec la théorie de la construction des vaisseaux, un volume in-folio, avec figures.

Duhamel du Monceau. — Nous avons de cet académicien plusieurs ouvrages sur la marine, qui sont justement estimés : 1°. des Élémens de l'architecture navale, ou Traité pratique de la construction des vaisseaux, un volume in-4°, avec figures; 2°. un Traité de la fabrique des manœuvres pour les vaisseaux, ou l'Art de la corderie perfectionné, un volume in-4°, avec figures.

Cet académicien a fait encore différens Mémoires relatifs à la marine, qui se trouvent dans la collection de ceux de l'académie.

Debrosses. (Charles) — Son Histoire des navigations aux terres australes est pleine de recherches et de la plus savante érudition.

Pézenas. — Ses Elémens du pilotage, un volume in-8°, et sa Pratique du pilotage, un volume in-8°, qui parurent en 1741 et en 1749, sont estimés.

Anderson a donné, en anglois, une Histoire de la navigation et du commerce.

Le Monnier a fait paroître en 1766 un Abrégé du pilotage, un volume in-8°.

Deslandes. — Nous avons de cet auteur les ouvrages suivans : Essai sur la marine et sur le commerce, un volume in-8°, qui parut en 1743; et un Essai sur la marine et sur le commerce des anciens, qui fut publié en 1748, en un volume in-12.

Ozanne fit paroître en 1762, en un volume in-8°, sa Marine militaire, ou Recueil des différens vaisseaux qui servent à la guerre.

DE LA CAILLE (l'abbé) a donné une nouvelle édition corrigée et ablégée du Traité de navigation par Bouguer. Ce traité avoit paru en 1753 en un volume in-4°; l'abbé de la Caille l'a fait paroître en 1761, en un vol. in-8°.

Duval. Son Mémoire sur la navigation et le commerce du nord, un volume in-8°, Paris, 1760, est estimé.

SAVÉRIEN. — Cet écrivain, à qui l'on doit un grand nombre de livres utiles et élémentaires, est auteur d'un Dictionnaire historique, théorique et pratique de la marine, 1758, deux vol. in-8°; et d'un Traité des instrumens propres à observer les astres sur mer, en un vol. in-12.

Aubin. — Son Dictionnaire de marine, contenant les termes de la navigation et de l'architecture navale, est nécessaire aux jeunes gens qui se destinent à la marine. Il parut à Amsterdam en 1756, en un volume in-4°.

Dulague. — Ses Leçons de navigation, un volume in 8°, sont également utiles aux jeunes marins.

DE CHARNIÈRES s'est occupé des longitudes en mer dans un Mémoire qu'il publia en un volume in-8°, en 1767, et dans un autre ouvrage intitulé Expériences sur les longitudes, faites à la mer en 1767 et 1768, un volume in-8°.

Cassini fils sit paroître en 1770 un Voyage fait par ordre du gouvernement en 1768, pour éprouver les montres marines inventées par Pierre Leroy, avec un mémoire sur la meilleure manière de mesurer le temps en mer, un volume in-4°, avec figures.

Leroy. — Son Précis des recherches faites en France depuis l'an 1730 pour la détermination des longitudes en mer par la mesure artificielle du temps, deux volumes in-4°, 1773 et 1774, contient des observations curieuses.

Berthoud. — Son Traité des horloges marines, un volume in-4°, avec figures, et ses Eclaircissemens sur l'invention et la théorie, la construction et les épreuves des montres marines, un volume in-4°, renferment des principes élémentaires, que les artistes qui s'occupent de cette partie de l'horlogerie ne doivent pas ignorer.

FOURNIER. (le P. George) — Quoique l'Hydrographie du P. Fournier ait paru en 1667, elle n'en doit pas moins être consultée, parce qu'elle contient la Théorie et la pratique de toutes les parties de la navigation, un vol. in-folio, avec figures.

Anonyme. — Ganeau, libraire à Paris, publia en 1722 un ouvrage qui peut être d'un grand secours pour les marins; c'est une Histoire de la navigation, son commencement, ses progrès et ses découvertes jusqu'en 1722, traduite de l'anglois en françois, avec un catalogue des meilleures cartes et des meilleurs livres de voyage qu'on puisse choisir, deux volumes in-12.

Bouguer. — Outre le Traité de navigation par Bouguer, dont l'abbé de la Caille a publié une nouvelle édition que nous avons citée, Bouguer nous a donné encore les deux ouvrages suivans: 1°. un Traité du navire, de sa construction et de ses mouvemens, Paris, 1746, un volume in-4°, avec figures; 2°. De la manœuvre des vaisseaux, ou Traité de mécanique et de dynamique, dans lequel on réduit à des solutions simples les problémes de marine les plus difficiles, qui ont pour objet le mouvement du navire, Paris, 1757, un volume in-4°, avec figures.

EVELYN. — Son ouvrage sur l'Origine et les progrès de la navigation et du commerce parut en 1674, en un volume in-8°.

EULER. — Nous avons de ce mathématicien célèbre, Scientia navalis, en deux volumes in-4°. Cet ouvrage est estimé: il est digne de la réputation de son auteur.

Monge. — En finissant cet article, nous croyons devoir conseiller aux jeunes gens qui se destinent à la marine de se procurer un Traité élémentaire de statique, que le savant professeur Monge a fait pour les écoles de la marine. Cet ouvrage a été imprimé en un volume in-δ° par Pougin. Peu de professeurs sont aussi profonds que Monge. Son imagination ardente s'occupe sans cesse de reculer les limites des sciences : il n'a pas plutôt découvert une vérité nouvelle, qu'il éprouve le besoin d'en découvrir d'autres. Nous faisons des vœux pour que des hommes aussi précieux, aussi utiles au progrès des sciences, ne soient pas avares de leurs connoissances, et qu'ils augmentent, en les publiant, notre gloire nationale.

Quoique nous ne connoissions du professeur Monge que le Traité élémentaire de statique que nous venons de citer, et des Dissertations qui se trouvent dans le Journal de l'Ecole polytechnique, nous ne craignons pas d'annoncer ici que peu de personnes sont aussi instruites que lui dans les sciences, qu'il cultive et qu'il enseigne avec tant de succès.

### Architecture.

VITRUVE, architecte d'Auguste, composa dix livres sur l'architecture. Son ouvrage est d'autant plus précieux, qu'outre son mérite particulier, il est le seul qui nous soit parvenu des anciens. La meilleure édition de Vitruve est celle qui fut faite à Amsterdam en 1649, in-folio.

Perrault. — Ce médecin, plus célèbre par la superbe façade du Louvre qui a été bâtie sur ses dessins, que par ses ouvrages de médecine, a traduit Vitruve. Sa traduction, qui parut en 1673, est très-estimée. Il a été fait plusieurs éditions de cette version : celle de 1684 est la plus recherchée. Elle est in-folio, avec figures.

Desgodets. — Son ouvrage qui a pour titre, les Edifices antiques de Rome dessinés et mesurés très-exactement, 1682, un volume in-folio, avec figures, est généralement estimé de tous les connoisseurs et des gens de l'art, qui admirent la précision de l'auteur dans ses descriptions. Les réflexions qui accompagnent ces descriptions ne sont pas moins estimées. Les exemplaires de l'ouvrage de Desgodets sont rares.

Felibien publia en 1690 des Principes de l'architecture, de la sculpture, de la gravure, et de la peinture, et autres arts qui en dépendent; avec un Dictionnaire des termes propres qui appartiennent à chacun de ces arts: un volume in-4°.

Chambrai fit imprimer en 1702 un Parallèle de l'architecture antique avec la moderne, tiré de différens auteurs, un volume in-folio.

Scamozzi. — Les Œuvres d'architecture de Vincent Scamozzi ont été traduites en françois par Daviler et par du Ry, en un volume in-folio, avec figures, qui a paru à Leyde en 1736. Cet ouvrage est très-estimé.

Palladio. — L'Architecture d'André Palladio, avec un Traité des cinq ordres, et des notes de Inigo Jones, revu et mis en lumière par Jacques Leoni et traduit de l'italien en françois, la Haye, 1726, deux volumes in-fol. avec figures, est un des ouvrages que les architectes ne sauroient trop méditer. Il jouit de l'estime des connoisseurs, et les exemplaires n'en sont pas communs, sur-tout ceux qui ont été tirés sur un très-grand papier qu'on nomme impérial, dont il n'a été tiré qu'un petit nombre.

Nativelle (Pierre) publia en 1729 un Nouveau Traité d'architecture, en deux volumes grand in-folio, avec figures.

Jousse. (Mathurin) Nous lui devons un ouvrage estimé, dont les exemplaires ne se trouvent pas facilement, qui a pour titre: Le secret d'architecture, des traits géométriques, coupes et dérobemens dans les bâtimens; la Flèche, 1642, in-folio, avec figures.

Boffrand. — Son Livre d'architecture, contenant les principes de cet art, les plans, élévations et profils de quelques bâtimens tant de France que des pays étrangers, avec la description de la statue équestre de Louis XIV, et des règles à ce sujet, parut en 1745, in-folio, avec figures.

Belidor. — Son Architecture hydraulique, ou l'Art de conduire, d'élever et de ménager les eaux, est composée de quatre volumes in-4°.

Potain a fait paroître un Traité des ordres d'architecture, en 1767, en un volume in-4°.

Monroi. — Nous avons de lui un Traité d'architecture pratique, en un volume in-8°, avec figures.

Vignole. - Le Cours d'architecture de Vignole a été publié et commenté par Daviler, augmenté par Mariette,

et réimprimé à Paris en 1750 in-4°. Cette édition est augmentée de plusieurs nouvelles planches, et de dessins conformes à l'usage présent : on y trouve des remarques contre le mauvais goût de certains ornemens qu'on youdroit faire adopter. C'est un ouvrage utile.

Jombert, libraire de Paris, a donné, sous le titre de Bibliothèque portative d'architecture élémentaire, six volumes in 8°, un recueil des meilleurs traités sur cette matière.

Le Clerc. (Sébastien) L'Architecture de Sébastien le Clerc, Paris, in-4°, 1714, est un modèle de bon goût dans cette science.

Le Pautre. — Les Œuvres de Jean le Pautre, en trois volumes in-folio, Paris, 1751, sont un recueil de plus de sept cent quatre-vingts planches, représentant divers ornemens d'architecture. Son Répertoire des artistes, en deux volumes in-folio, 1765, est une suite de ses Œuvres.

Wately. — L'Art de former les jardins modernes, in 8°, dans lequel on développe les principes de l'art des jardins anglois, est le premier livre qui ait paru sur cette matière: il a été publié à Londres, sous le titre modeste d'Observations, par sir Thomas Wately. Quoique l'auteur l'ait particulièrement destiné aux amateurs et aux compositeurs des jardins, les gens de goût, les artistes, et sur-tout les peintres, y trouveront un grand nombre d'observations fines et singulières sur plusieurs effets de la perspective; et les poètes, des descriptions vives,

quoiqu'exactes, des plus beaux jardins d'Angleterre dans tons les genres.

BLONDEL. — Cet artiste célèbre, qui a donné pendant près de trente ans, des leçons publiques d'architecture, avoit commencé à les recueillir avant sa mort : il en avoit donné déja plusieurs volumes in-8°; Patte a fini l'ouvrage, qui est composé de trois parties.

Le même artiste a donné, en deux volumes in-8°; l'Homme du monde éclairé par les arts. Ce livre seroit estimable, si on ne l'eût point gâté par un ton de roman peu convenable aux sujets que l'on y traite: il seroit à desirer que de ces deux volumes on n'en sit qu'un, et que l'on supprimât l'intrigue romanesque.

Mai. (l'abbé) L'ouvrage intitulé Temples anciens et modernes, ou Observations historiques et critiques sur les plus célèbres monumens d'architecture grecque et gothique, par l'abbé Mai, deux parties in-8°, n'est point d'un artiste, mais d'un amateur éclairé, d'un homme de goût, qu'un long séjour à Rome a mis à portée d'examiner avec soin les monumens qu'il décrit, et sur lesquels il donne ses remarques. Nous ne craignons pas de dire que le goût, les lumières et les connoissances qu'il développe dans cet écrit, pourroient faire honneur à l'artiste le plus consommé.

Pingeron.—La Vie des architectes anciens et modernes, qui se sont rendus célèbres chez les différentes nations, traduite de l'italien, par Pingeron, et enrichie de notes historiques et critiques, est propre à faire connoître les progrès des arts, la marche de l'esprit humain, et

les vicissitudes du goût. L'auteur embrasse toute la suite des architectes, depuis la naissance de cet art chez les Chaldéens, jusqu'à nos jours; donne un précis de leur vie, rapporte leurs inventions, leurs découvertes, et fait le dénombrement de leurs ouvrages, dont il apprécie les beautés et les défauts.

#### Peinture.

D'Argenville. — L'Abrégé de la vie des plus fameux peintres, par d'Argenville, en quatre volumes in 8°, publié en 1761, contient deux cent cinquante-cinq vies de peintres; et il y en a près de cent dont les portraits et l'histoire ne se trouvent en aucun autre livre.

Ce livre est également nécessaire, et au peintre, et au graveur, et à l'homme du monde qui veut s'instruire, et à l'amateur déja instruit, mais qui veut ajouter à ce qu'il sait. Les recherches et les voyages de l'auteur, un séjour assez long en Italie, une inclination décidée pour la peinture, beaucoup de pratique dans cet art, joints à une étude suivie des tableaux, des estampes et des dessins des meilleurs maîtres, l'ont mis entièrement à portée d'écrire sur ces matières, et augmentent le degré de confiance que mérite par lui-même son ouvrage.

LA FERTÉ est auteur d'une autre Vie des peintres, en deux volumes in-8°, 1776. L'auteur déclare qu'il a rendu ce livre le plus court qu'il a été possible; qu'il n'a voulu donner qu'un manuel à l'usage des amateurs, un répertoire portatif, contenant un précis de ce que renferment beaucoup de livres plus étendus, et que par cette considération il a supprimé les particularités de la vie privée des peintres.

Léonard de Vinci. — Nous avons de ce peintre fameux un Traité de la peinture, en un volume in-8°, avec figures.

GÉRARD DE LAIRESSE. — Ses Principes du dessin, ou Méthode et règle pour apprendre cet art, ont été imprimés en 1719, à Amsterdam, chez Mortier, en un vol. in-folio avec figures.

Teniers. — Son Theatrum pictorium parut à Anvers, en 1684, in-folio.

LAURENT NATTER. — Nous avons une traduction en françois de son Traité de la méthode de graver en pierres fines, que Laurent Natter avoit composé en anglois, et qui parut à Londres en un volume in-folio, en 1754.

BACHAUMONT publia en 1751, en un volume in-8°, un Essai sur la peinture, la sculpture et l'architecture.

# §. V I.

## Agriculture.

Malheur à la nation qui n'honoreroit pas le premier de tous les arts, le plus utile, celui qui nourrit les hommes, l'agriculture! Le commerce peut bien donner à un peuple un éclat passager, une supériorité momentanée sur ses voisins; mais l'agriculture seule peut assurer le bonheur d'une nation. Que les gouvernemens s'empressent donc d'accorder les plus grands encouragemens à ceux qui s'occupent de cet art; qu'ils n'oublient jamais, s'ils veulent donner des bases immuables à leur prospérité, que ce n'est qu'en excitant l'émulation des cultivateurs qu'ils peuvent parvenir à faire servir l'intérêt particulier à augmenter les richesses nationales. Nous ne craignons pas de le dire, sans l'agriculture un peuple ne peut avoir qu'une richesse précaire; avec l'agriculture il a le principe de toutes les richesses: Si l'exemple de quelques peuples offre des exceptions à cette règle générale, ces exceptions tiennent à des localités et à des circonstances politiques, qui ne peuvent affoiblir cette vérité constante, appuyée sur l'expérience de tous les siècles, que l'agriculture est la première source de la prospérité et de la richesse d'une nation.

Ce consul romain, quittant la charrue pour aller prendre le commandement des armées, présente un des plus beaux, un des plus touchans spectacles de grandeur et de simplicité, que l'histoire de tous les peuples nous ait transmis.

Honorons donc l'agriculture et les mœurs pures qui doivent en être les compagnes fidèles; inspirons au cultivateur le sentiment de la dignité de l'art qu'il professe; qu'il sache qu'en fécondant la terre qui lui appartient, il contribue au bonheur de ses semblables; changeons ses habitudes, ses pratiques, et sa routine, en connoissances, en règles puisées, non dans une vaine théorie, mais dans l'observation; laissons les systèmes aux spéculateurs, et préférons sur-tout les leçons d'une sage expérience aux frivoles discours des novateurs agricoles.

Comme chaque art a ses principes, il seroit à desirer que ceux qui appartiennent à l'agriculture fussent réunis dans des élémens simples, clairs et précis, qui seroient mis dans les mains de tous les habitans des campagnes, afin qu'ils pussent rectifier leurs erreurs. Si l'on joignoit à ces premiers élémens d'agriculture les vérités les plus importantes de la morale, on rendroit un grand service à la classe la plus nombreuse de la société. Ce travail est digne d'occuper un philosophe: quelque élevé que soit son génie, quelque brillans que soient ses talens, il ne pourra en faire un meilleur usage. Mais s'il veut produire tout le bien que cette entreprise littéraire peut enfanter, qu'il n'oublie pas que les règles qu'il convient d'offrir aux habitans des campagnes doivent être puisées dans la nature; que ses pensées doivent être grandes par leur simplicité: et s'il ne sent pas son cœur inspiré par l'amour de l'humanité, par ce sentiment sublime qui peut seul créer tout co

qui est grand, qu'il ne se charge pas de l'honorable emploi d'instruire les habitans des campagnes; car pour bien peindre les vertus, il faut les aimer, et pour inspirer le goût des arts, il faut en sen'ir le charme.

A qui, en effet, la vie champêtre peut-elle offrir plus de douceurs et des tableaux plus rians qu'à l'homme de lettres philosophe? C'est donc à lui qu'il appartient d'honorer l'agriculture, en inspirant à ceux qui s'occupent de cet art utile, l'estime qu'ils doivent avoir d'eux-mêmes; et pour y parvenir il n'y a point de meilleur moyen, comme nous l'avons dit, que celui de réunir dans des élémens simples et précis les principes les plus certains de l'agriculture et les vérités les plus importantes de la morale. L'écrivain qui exécutera cette entreprise peut être sûr d'acquérir des droits à la reconnoissance publique.

En attendant que le vœu que nous formons soit rempli, nous allons indiquer les meilleurs ouvrages qui ont paru sur l'agriculture.

Jenson donna à Venise, en 1472, en un volume in-fol. l'ouvrage suivant, dont les curieux font beaucoup de cas: Rei rusticæ authores varii: Cato; Terrentius Varro; Columella; Palladius Rutilius. La seconde édition de ce livre, qui parut en 1482, est encore plus recherchée par les amateurs.

CRESCENS (Pierre de) — Son Livre des Proufsits champétres et ruraulx, composé en latin et translaté depuis en langage françois, parut à Paris en 1486, en un volume in-folio. Les exemplaires de cet ouvrage sont très-rares. Olivier de Serres. — Son Théâtre d'agriculture et ménage des champs, qu'il publia en 1600, in-folio, est estimé.

Elie Vincent. — La maison champétre et l'agriculture d'Elie Vincent; sut imprimé en 1607, en un volume in-folio.

Le Gendre sit paroître, en 1676, la Manière de cultiver les arbres fruitiers, en un volume in-12.

LA QUINTINIE. — Ce sut en 1690 que la Quintinie donna son Instruction pour les jardins potagers et fruitiers, en deux volumes in-4°. On a fait plusieurs éditions de cet ouvrage utile. Mouchet en a donné un édition en 1739, en deux volumes in-4°. On a aussi sait un abrégé de ce livre, qui a eu le plus grand succès, et qui est d'un usage journalier.

Liger. (Louis) — Nous avons de lui un volume in-12 imprimé en 1702, sur la Culture parfaite des jardins fruitiers et potagers.

Anonyme. — En 1723 parut la Pratique et théorie du jardinage, un volume in-4°.

Chomel. (Noël) — Son Dictionnaire économique renferme, les règles les plus importantes de l'agriculture. Quoique cet ouvrage ne soit pas entièrement consacré à cette matière, ceux qui desirent en connoître les principes et les usages ne peuvent se dispenser de le consulter. Ce dictionnaire fut d'abord imprimé en 1718 en deux volumes in-folio, et depuis il l'a été, en 1740, en quatre volumes in-folio.

Liger. — Sa Nouvelle maison rustique, ou Économie générale des biens de campagne, mis en ordre nouveau par M\*\*\*, parut en 1755 en deux volumes in-4°.

Peu d'ouvrages ont eu autant de succès et au ant d'éditions que la Nouvelle maison rustique. Belin, libraire, en a fait une depuis quelques années; et, dans le moment où nous rédigeons cet article, Déterville et Desrais, libraires, annoncent qu'ils viennent d'en mettre en vente une dernière édition beaucoup plus complète que les éditions précédentes, en trois volumes in-4°.

Duhamel du Monceau — Cet académicien, dont nous avons tant d'ouvrages utiles sur les arts, s'est aussi occupé de l'agriculture. Nous avons de lui sur cette matière les cinq ouvrages suivans qui sont généralement estimés: 1°. Sa Physique des arbres, Paris, 1758, deux volumes in-4°, avec figures; 2°. son Traité des arbres et arbustes, Paris, 1755, deux volumes in-4°, avec figures; 5°. son Traité des arbres fruitiers, Paris, 1768, deux volumes petit in-folio, avec figures; 4°. son Traité de la culture des terres, Paris, 1750, six volumes in-12; 5°. son Traité de la conservation des grains, un vol. in-12;

Nous avons en outre du même auteur deux ouvrages importans, qui sont relatifs à l'exploitation des bois et à la conservation des forêts:

Un Traité de l'exploitation des bois, avec la description des arts qui se pratiquent dans les forêts, Paris, 1764, deux volumes in-4°, figures; Du transport, de la conservation et de la force des bois, où l'on trouvera des moyens d'attendrir les bois et de leur donner diverses courbures, Paris, 1767, un volume in-40, figures.

Ces deux derniers ouvrages sont indispensables à tous ceux qui s'occupent de la marine, et sur-tout de la construction des vaisseaux.

Saint-Péravy a donné un Traité de la culture des fleurs, en un volume in-12.

Moet a donné également un Traité de la culture des fleurs, et particulièrement des renoncules, œillets, auricules et tulipes, un volume in-12.

Daubenton. — Ce savant, dont le nom est si justement célèbre par ses travaux et ses ouvrages sur l'histoire naturelle, s'est occupé avec le même succès de plusieurs parties de l'agriculture. Nous avons de lui une Instruction pour les bergers et les propriétaires de troupeaux; un Traité des qualités des arbres et arbustes; l'Anniversaire du cultivateur, et une foule de Mémoires.

Mirabeau. — L'Ami des hommes, ou Traité de la population, en huit volumes, par Mirabeau, a fait la plus grande sensation. Les vérités que cet ouvrage renferme sont du nombre de celles qu'on ne peut ni trop répandre ni trop répéter. Ce ne sont point des idées chimériques et un système impraticable; c'est l'ouvrage d'un citoyen zélé, d'un ami de l'humanité.

Bidet. - Nous ayons de cet auteur un Traité sur la

nature et sur la culture de la vigne, sur le vin, la façon de le faire, et la manière de le bien gouverner, à l'usage des différens vignobles de la France.

Duber. — Sous le titre de la Muriométrie, cet auteur donna en 1770, en un volume in-8°, un excellent mémoire sur la culture des mûriers, sur la manière d'élever les vers à soie, et sur les manufactures.

ROGER SCHABOL. — La Pratique du jardinage, par l'abbé Roger Schabol, ouvrage rédigé après sa mort, par M. d'Argenville, en 1770, est un des meilleurs livres qui aient paru sur le jardinage.

Decomble nous a donné l'Ecole du jardin potager, contenant la description exacte de toutes les plantes potagères, en deux volumes in-12, Paris, 1752.

Tschudi (le baron de) a publié un extrait du Traité des arbres résineux conifères, traduit de l'anglois de Miller, avec des notes, des observations et des expériences, Metz, 1768, un volume in-8°, avec figures.

DE LA CHESNAYE DES Bois. — Nous avons de lui le Dictionnaire universel d'agriculture, de jardinage, de fauconnerie, de chasse, de péche, de cuisine et de manège, en deux volumes in-4°, figures, Paris, 1751.

Dupuy d'Emportes a traduit de l'anglois le Gentilhomme cultivateur, Paris, 1761, deux volumes in-12.

Anonyme. — L'Ecole du jardinier fleuriste, qui parut en 1767 en un volume in-12, est un livre nécessaire à toutes les personnes qui s'occupent de la culture des fleurs.

MAUPIN. — Sa Nouvelle Méthode de cultiver la vigne dans toute la France, plus économique et plus favorable à la perfection du vin que la méthode ordinaire, a eu plus de prôneurs que de succès; elle parut en 1763, en un volume in-12.

Sieuve a fait un Mémoire, ou Journal d'observations et d'expériences sur les moyens de garantir les olives de la piquure des insectes, Paris, 1769, un volume in-8°, figures.

ALLETZ. — L'Agronome, ou Dictionnaire portatif du cultivateur, qu'il donna en 1760 en deux volumes in-8°, est très-commode; cet ouvrage est estimé.

Sage. — Nous avons de ce savant l'Analyse des bleds, et Expérience sur la qualité du froment, et principalement sur celle du son, un volume in 8°, Paris, 1776.

Sarcey Furetières a donné l'Agriculture expérimentale, un volume in-12, en 1765.

Expous a traduit de l'anglois l'Agriculture complète, ou l'art d'améliorer ses terres, par Mortimer, quatre volumes in-12, 1765.

Massac. — Nous avons deux ouvrages de cet auteur: l'un qui a pour titre Mémoire sur la manière d'élever les abeilles, un volume in-12, 1766; et l'autre un

D'UN HOMME DE GOUT. 187 Mémoire sur la qualité et l'emploi de l'engrais, un volume in 12, 1767. Ces deux ouvrages, qui contiennent d'excellentes vues et des observations très-utiles, sont estimés.

Patullo a sait un Essai sur l'amélioration des terres, un volume in-12, 1758.

Turbilly a donné un Mémoire sur les défrichemens en 1760, en un volume in-12.

Vaugeney a publié un Mémoire sur la culture du sainfoin en 1764, en un volume in-12.

Crédo a donné ses Vues sur une nouvelle manière de cultiver la terre, en un volume in-4°, Paris, 1758.

Sauvages. — Sa Manière d'élever les vers-à soie a eu beaucoup de succès. Ce livre a eu plusieurs éditions : la première parut en 1749, en un volume in-4°; il en a été fait une seconde en 1763.

Après avoir indiqué les ouvrages qui ont paru à différentes époques sur toutes les branches de l'agriculture, il nous reste à rendre compte de plusieurs ouvrages importans qui ont paru depuis quelques années.

Rozier. (l'abbé) — Un des meilleurs livres que nous ayons sur l'agriculture est sans contredit le Cours complet d'agriculture de l'abbé Rozier. Les neuf volumes qui ont paru de cet ouvrage ont eu un succès mérité. La mort de l'auteur a laissé cet ouvrage imparfait; mais

on annonce que le dixième volume, qui doit compléter le travail entrepris par l'abbé Rozier, paroîtra dans six mois. Nous aurons alors une véritable encyclopédie sur l'agriculture. Le Cours complet d'agriculture doit être consulté par tous ceux qui s'intéressent au progrès de cet art, ou qui le cultivent; les uns et les autres y trouveront des principes clairs et précis, appuyés sur des observations et des expériences. C'est sans doute la véritable manière de rendre les discussions utiles; car une simple théorie n'auroit répandu que de foibles lumières, tandis que, réunie à la pratique, elle porte la conviction dans tous les esprits.

Le succès mérité et constant dont jouit le Cours complet d'agriculture par l'abbé Rozier, doit faire rechercher cet ouvrage par tous les amateurs.

Société d'agriculture de Paris. — Cette société, composée de savans et d'agriculteurs, a rendu les plus grands services par ses expériences. Tout ce qui a des rapports avec l'économie rurale et domestique étoit l'objet de ses études, de ses soins et de son application infatigable. La collection de ses Mémoires, qui est composée de quatorze volumes in-8°, est infiniment précieuse. Ces volumes, qui sont ornés de figures, offrent une variété et un intérêt dignes de fixer l'attention publique: aussi ces Mémoires sont-ils regardés comme un des recueils les plus importans que nous ayons sur toutes les parties de l'agriculture et de l'économie rurale et domestique.

Miller. — Cet Anglois a donné, en dix volumes in-4°,

189

son Dictionnaire des jardiniers, qui a été traduit en françois dans le même nombre de volumes, par Chazelle. Cet ouvrage contient des observations utiles; mais il est bien inférieur au travail de l'abbé Rozier. Il mérite cependant d'être consulté. Comme on y trouve le détail des usages admis par les Anglois dans la pratique du jardinage, on peut facilement comparer ces usages avec les nôtres; et cette comparaison ne peut tourner qu'au profit de l'art: sous ce point de vue, le Dictionnaire de Miller mérite une place dans une bibliothèque où l'on veut réunir l'utile et l'agréable.

Broussonnet. — Nous lui devons plusieurs Discours sur l'agriculture, qu'il a insérés dans les Mémoires de la société dont il étoit secrétaire. Peu d'écrivains ont donné autant de preuves de zèle pour augmenter les progrès de l'agriculture. Le soin qu'il a mis à rédiger le recueil des Mémoires de la société, lui assure des droits à la reconnoissance publique.

Parmentier. — Son ouvrage sur la Culture des pommes de terre, un volume in 8°, et son Examen chimique des pommes de terre, ont eu le succès que méritent les livres utiles.

ARTHUR Young. — Cet Anglois, dont nous avons un Voyage en France qui est estimé, a fait un ouvrage sur l'agriculture, dont on imprime dans ce mement la traduction. Cet ouvrage sera d'autant plus précieux, qu'il mettra les agriculteurs françois à portée de comparer les usages adoptés par les agricoles anglois. C'est ainsi

qu'en multipliant les lumières acquises par l'expérience, on parvient à écendre le cercle des connoissances et à les rendre, pour ainsi dire, familières. Cet avantage inappréciable de la communication des idées, des procédés et des découvertes, mérite toute la protection des gouvernemens éclairés, et les traducteurs de ces ouvrages utiles ne peuvent recevoir trop d'encouragemens.

Dubois, Lffèvre, et Rougier de la Bergerie, sont auteurs d'un ouvrage périodique sur l'agriculture, qui est rédigé avec le plus grand soin, et qui a pour titre la Feuille du Cultivateur.

Carlier. — Cet écrivain, après s'être occupé de différens sujets d'histoire et de littérature, s'est entièrement consacré à des observations relatives aux bêtes à laine. Nous avons de lui sur cette matière intéressante les ouvrages suivans: 1°. un Mémoire sur les qualités des laines propres aux manufactures de France; 2°. des Considérations sur les moyens de rétablir en France les bonnes espèces de bêtes à laine; 3°. une Instruction sur la manière d'élever et de perfectionner la bonne espèce de bêtes à laine de Flandre; 4°. un Traité sur les bêtes à laine, et sur les mans factures de lainerie; 5°. une Instruction sur la manière de conduire et de traiter les bêtes à laine.

Nous ne citerons pas tous les ouvrages qui ont paru sur l'ait vétérinaire, qui a procidé si souvent des secours puissans à l'agriculture; mais nous indiquerons les livres qu'il est indispensable de connoître sur cette matière, en observant à nos lecteurs que s'ils veulent avoir des renseignemens plus étendus, ils les trouveront dans la librairie de Huzard, qui s'est entièrement consacré à cette partie. Ce savant libraire réunit dans son magasin tous les ouvrages qui traitent de l'agriculture et de l'art vétérinaire.

GARSAULT.— Le parfait Maréchal, par Garsault, a eu le plus grand succès. On en a fait plusieurs éditions qui ont été toutes épuisées. Il a été imprimé en un volume in-4°. avec figures.

PAULET. — Ses Recherches sur les maladies épizootiques, contiennent des vues très-utiles. Elles ont paru en deux volumes in-8°.

Tessier a fait des Observations sur plusieurs maladies des bestiaux, Paris, 1782, un volume in-8°.

La Fosse. — Son Guide du Maréchal, un volume in-4°, avec figures, est très-utile. Cet ouvrage, comme le parfait Maréchal de Garsault, a eu un succès mérité.

Nous avons encore de la Fosse un Cours d'hippiatrique, ou Traité complet de la médecine des chevaux, orné de soixante-cinq planches, qui parut en 1772, in fol. grand papier.

Bourgelat nous a donné le Nouveau Newcastle, ou Nouveau traité de cavalerie, des Élémens d'hippiatrique, et un Essai théorique et pratique sur la ferrure, à l'usage des écoles vétérinaires. Tous ces ouvrages ont eu un succès mérité.

## S. VII.

#### Art de la guerre.

It seroit sans doute à desirer que cet art fût rayé du nombre des connoissances humaines; mais malheureusement les vœux du philosophe ont toujours été et seront impuissans. Tant qu'il y aura des passions et des discussions d'intérêt entre les gouvernemens, il y aura des attaques, des ressentimens et des vengeances. Il est donc nécessaire de connoître les règles de l'art de la guerre, pour repousser les atteintes de ses ennemis, et pour faire respecter ses droits légitimes. On en trouvera les principes et les usages dans les ouvrages que nous allons indiquer.

César. — Les Commentaires de César jouissent de la plus grande réputation; tout militaire qui est appelé à commander une armée ne peut trop méditer cet ouvrage. Vaudrecourt a fait une traduction nouvelle des Commentaires de César, en deux volumes in-8°.

Parmi les éditions des Commentaires, les curieux recherchent la première, de Rome, 1469, in-folio; celle cum notis variorum, Amsterdam, 1697, in-8°; celle de Londres, in-folio, 1712; celle de Leyde, 1713, in-8°, et 1737, deux volumes in-4°; celle ad usum delphini, in-4°, 1678; celle d'Elzevir, 1635, in-12; celle de Barbou, deux volumes in-12, 1757, qui est

ornée de quatre cartes et d'une nomenclature géographique. Avant la traduction de Vaudrecourt, d'Ablancourt avoit traduit les *Commentaires de César* en un volume in-4° et en deux volumes in-12.

Polybe. — Son Histoire, dont nous avons une traduction par dom Thuillier, avec des commentaires par le chevalier de Folard, en six volumes in-4°, avec figures, est un des ouvrages les plus importans sur la guerre et sur la politique qui nous soient parvenus de l'antiquité. Il a été fait un Abrégé de l'Histoire de Polybe, en trois vol. in-4°.

Polybe est, de tous les écrivains de l'antiquité, celui qui est le plus utile pour conncître les grandes opérations de la guerre qui étoient en usage chez les anciens. Brutus en faisoit tant de cas, qu'il le lisoit au milieu de ses plus grandes affaires. Les hommes d'état et les militaires ne sauroient trop lire Polybe, les uns pour y puiser des leçons de politique, et les autres les préceptes de l'art funeste, mais nécessaire, de la guerre.

La première édition de *Polybe* fut faite, en 1473, à Rome, un volume *in folio*. Les meilleures sont celle de Casaubon, *in-folio*, Paris, 1609, et celle d'Amsterdam, 1670, cum notis variorum, trois volumes *in-8*°.

Végèce. — Ses Institutions militaires sont estimées; l'original est remarquable par une latinité pure, et l'on y trouve un tableau très-bien fait de tout ce qui concernoit la milice romaine. Végèce a été traduit par Bourdon, avec des remarques, en un volume in-12, Paris, 1743; cette traduction a été réimprimée à Amsterdam en 1744, en un volume in-8°.

Les Institutions militaires ont été imprimées à Wésel, cum notis variorum, en deux volumes in-8°, avec les autres écrivains sur l'art militaire; elles ont été imprimées à Paris en 1762, en un volume in-12. Turpin de Crissé nous a donné des Commentaires sur les Institutions militaires de Végèce, en trois volumes in-4°, avec figures.

ELIEN. — Sa Tactique des Grecs est un des meilleurs ouvrages de l'antiquité qu'un militaire puisse consulter; Bussy en a donné une traduction en deux volumes in-12, avec figures.

Guischard. — Nous avons de cet écrivain des Mémoires sur les antiquités militaires, contenant l'histoire détaillée de la campagne de César en Espagne, quatre volumes in-8°, Berlin, 1774.

Le Contre nous a donné une traduction des Commentaires sur la retraite des dix mille de Xénophon, ou Nouveau Traité de la guerre, deux volumes in-12, avec figures.

Guibert. — Son Essai général de tactique eut le plus grand succès lorsqu'il parut; depuis on a porté un jugement séparé sur le discours préliminaire, qui est très-étendu, et sur le corps de l'ouvrage. Le discours préliminaire sera toujours regardé comme un chefd'œuvre; il est digne de la plume des plus grands écrivains de notre siècle. Les militaires ne portent pas un jugement aussi favorable sur le corps de l'ouvrage.

La Tactique de Guibert est composée d'un volume in-4° et de deux volumes in-8°, 1772.

D'Espagnac. — Nous avons de cet officier-général plusieurs ouvrages sur l'art militaire. Il fit paroître en 1751 un Essai sur la science de la guerre, en trois volumes in-8°; et en 1755, un Essai sur les grandes opérations de la guerre, en quatre volumes in-8°.

Bombelle publia en 1754 un Traité des évolutions militaires, en un volume in-8°.

Maizeroi a donné en 1765 un Traité des stratagêmes permis à la guerre, en un volume in-8°; et, en 1767, un Traité des armes défensives, en un volume in-8°.

Touzac avoit publié en 1762 un Traité de la défense intérieure et extérieure des redoutes, en un volume in-80.

DE LA CROIX est auteur d'un Traité de la petite guerre pour les compagnies franches, en un volume in-12, 1752.

Puységur. (le maréchal) — L'Art de la guerre, par Puységur, parut en 1748, en un volume in-folio, orné de quarante-une planches. Dans l'année suivante il fut fait une seconde édition de cet ouvrage en deux volumes in-4°.

L'édition in-folio offre toutes les beautés typographiques qui rendent, sous ce rapport, un livre précieux aux amateurs. L'ouvrage en lui-même est estimé par les militaires : il n'est pas mis au rang des productions du génie; mais on le place dans la classe des livres utiles. Turpin est auteur d'un Essai sur l'art de la guerre, en deux volumes in-4°, et des Commentaires sur Montecuculli, en trois volumes in-4°. Ces deux ouvrages sont sortis de la plume d'un officier-général instruit; les militaires ne peuvent les consulter qu'avec fruit.

Saxe. (Maurice, comte de) — Mes Réveries sont un ouvrage posthume du maréchal de Saxe, qui a été infiniment recherché.

On assure que le maréchal de Saxe fit ses Réveries en treize nuits, pendant les accès d'une fièvre dont il étoit attaqué. Cet ouvrage, digne pour le fond de César, est écrit d'un style peu correct, mais mâle et rapide, plein de vues profondes et de nouveautés hardies: il est également instructif pour le général et pour le soldat.

La seule bonne édition qu'on ait des Réveries est celle qui fut faite à Paris en 1757, en deux volumes in-4°; elle fut conférée avec la plus grande exactitude sur le manuscrit original qui est à la bibliothèque nationale. Cette édition est accompagnée de plusieurs dessins gravés avec précision: elle est précédée d'un abrégé de la vie de l'auteur.

Duruy Lauron. — Nous avons de ce militaire la Tactique françoise, ou la Tactique rendue à ses vrais principes et au génie militaire de la nation françoise, un volume in-12.

Durtubie. (Théodore) — Son Manuel de l'artilleur a eu plusieurs éditions; c'est un ouvrage élémentaire digne du succès qu'il a obtenu. La dernière édition a paru en 1793, en un volume in 8°.

Julienne Belair nous a donné des Elémens de fortification tirés des ouvrages du maréchal de Saxe, de Montalembert, etc., et des meilleurs ingénieurs tant françois qu'étrangers. On trouve à la suite de cet ouvrage un dictionnaire militaire, qui le rend de la plus grande utilité aux jeunes gens qui se destinent à l'art de la guerre.

Frédéric, roi de Prusse. — L'Instruction militaire du roi de Prusse pour ses généraux étoit déja connue par une édition faite à Francfort, lorsqu'on la réimprima, sous le même titre, en un volume in-12, en 1761.

Kéralio. — Cet auteur sit paroître en 1769, en un volume in-8, des Recherches sur les principes généraux de la tactique.

Boussanelle. — Dans un livre intitulé le bon Militaire, cet auteur expose aux jeunes officiers les vertus et les devoirs de leur état.

DE MELFORT. — Le Traité sur la Cavalerie, par le comte Drummond de Melfort, superbe édition, en un grand volume in-folio, accompagné d'un autre volume du même format, composé de trente-deux planches de plus de trois pieds de long, sur deux pieds deux pouces de large, 1776, mérite de fixer l'attention de tous les militaires éclairés.

DUPATY. - Nous n'avions point de bons ouvrages sur l'équitation; l'étude de cet art étoit très-difficile,

parce qu'on étoit obligé de recueillir souvent à la volée les leçons des maîtres. La plupart des meilleurs écuyers n'ont rien écrit; on a presque toujours fait consister l'art dans une suite de pratiques et d'usages; on ne s'est point appliqué à en développer les principes. Dupaty de Clam les a rassemblés dans un volume in-8°, qui parut en 1769.

Goulon. — Nous avons de lui des Mémoires sur l'attaque et la défense des places, 1764, in 8°; Nouvelles Fortifications françoises, à la Haye, 1743, in-4°.

Deidier a donné le parfait Ingénieur françois, à Paris, 1742, in-4°.

LE BLOND. — Nous lui devons l'Artillerie raisonnée, in 8°, 1761; le Traité de l'Attaque des places, in 8°, 1762, et celui de leur Défense, même format et même année.

Belidon est connu par plusieurs ouvrages, et en particulier par la Science des Ingénieurs dans la conduite des travaux des fortifications, Paris, 1729, in-4°. Ses Œuvres diverses sur l'artillerie et le génie ont été réimprimées in-8°, 1724.

Landsberg. — Les Fortifications de tout le monde, trois tomes in-4°, Dresde, 1737, par Landsberg, donnent une idée de tous les systèmes de fortification, et découvrent ce qu'il y a de bon ou de mauvais. L'auteur est un homme de grande expérience.

Saint-Remy a laissé des Mémoires d'artillerie, trois volumes in-4°. Il y a plusieurs éditions de cet ouvrage.

D'HÉRICOURT. — Les Elémens de l'Art militaire, par d'Héricourt, Paris, 1754, cinq volumes in-12, sont estimés.

Fallois. — Son livre, intitulé École de fortification, in-4°, 1769, traite successivement de la fortification régulière et irrégulière. Il commence par définir les parties qui forment les ouvrages de fortification, et celles qui composent l'enceinte d'une place; il fait marcher l'histoire de l'art avec les principes, s'étend ensuite sur la manière de tracer sur le papier tous les ouvrages de fortification, selon les trois systèmes de Vauban, ce qui le conduit à la pratique.

La fortification irrégulière est l'objet de la seconde partie. L'auteur la divise en plusieurs articles, et y applique les principes de la fortification qui est le plus en usage, parce qu'on a rarement l'occasion de bâtir sur un terrain régulier : cette partie de l'art est la plus difficile, parce que la figure des places est souvent très-bizarre.

DE BRUHL. — Dans un volume in 8°, intitulé l'École de l'officier, de Bruhl entreprend d'indiquer une néthode aisée, à l'aide de laquelle on peut lever un plan, le dessiner, et le réduire à la grandeur que l'on souhaite, sans être obligé de recourir aux mathématiques.

Cugnot. — Nous devons à cet auteur la Fortification de campagne théorique et pratique, ou Traité de la science de la construction, de la défense et de l'attaque des retranchemens, in-12, 1769.

Vauban. (le maréchal de) — La France s'honore du génie de Vauban. Il n'est en effet aucune de nos anciennes places de guerre qui ne porte l'empreinte du rare talent qu'il avoit pour la fortification. Trois cents places furent rétablies par ses soins, et mises sur un pied respectable; et trente-trois nouvelles furent construites sur ses plans et d'après ses ordres. On assure que Vauban s'est trouvé à cent quarante-une actions de vigueur, et qu'il a conduit cinquante-trois sièges. Voilà sans contredit des titres pour établir une grande réputation militaire.

Si le progrès des sciences et des arts a depuis perfectionné l'art de la fortification, Vauban n'en doit pas moins être regardé comme un des plus grands hommes de guerre que nous ayons eus. Pour prouver que la gloire de Vauban a franchi les limites de la France, et que les étrangers rendent, comme nous, hommage à son génie, nous rappellerons que le grand Frédéric a fait traduire en allemand, pour l'usage des officiers de son armée, le Traité de l'attaque et de la défense des places, par le maréchal de Vauban, qui parut en deux volumes in-4°, en 1736.

Nous avons encore de Vauban des Essais sur la fortification, qui furent imprimés en 1740, en un vol. in-12.

On prétend que plusieurs ouvrages qui ont été publiés par différens auteurs, ont été faits par ses ordres et sur ses plans; entre autres, la Manière de fortifier, mise en ordre par le chevalier de Cambrai, un volume in-80, 1689, et un volume in-12, 1692; et l'Ingénieur françois, avec des notes d'Hébert, professeur de mathématiques, Paris, 1691, un volume in-12.

Montalembert a donné un grand ouvrage sur la Fortification perpendiculaire, en neuf volumes in-4°, grandpapier. Le système de cet auteur a été combattu par plusieurs militaires. Montalembert leur a répondu ; et le procès est resté indécis.

Après avoir parlé des principaux traités qui ont paru sur l'art de la guerre, nous allons maintenant indiquer les mémoires qui contiennent le détail des campagnes des plus habiles généraux.

Turenne. — L'Histoire et les Mémoires de Turenne seront toujours lus avec le plus grand intérêt, sur tout par les militaires. Ils y admireront le grand capitaine, et trouveront dans sa conduite des exemples utiles.

La dernière édition des Mémoires de Turenne, qui a été augmentée de ses deux dernières campagnes en Allemagne, est composée de quatre volumes in-12.

Outre les Mémoires de Turenne, Grimoard nous a donné une Histoire des campagnes de Turenne en 1672, 1673, 1674 et 1675, avec des cartes topographiques par Beaurain, en deux volumes in-folio.

Condé. — L'Histoire de la campagne de Condé en Flandre en 1674, précédée du tableau historique de la campagne de Hollande jusqu'à cette époque, enrichie de plans et de cartes par Beaurain, un volume in-folio, est un monument précieux pour les généraux. Ils y trouveront le détail des évolutions savantes et des grandes actions militaires qui ont placé Condé au rang des plus illustres généraux que la France a produits.

DE ROHAN. (le duc) — Ses Campagnes dans la Valteline, 1635, précédées d'un discours sur la guerre des montagnes, et ornées de plans très-bien gravés, un volume in-12, doivent obtenir une place dans la bibliothèque d'un militaire instruit.

Luxembourg. (le maréchal de) — Ses Campagnes en Flandre ont été imprimées en quatre volumes infolio, par Beaurain. Elles méritent un accueil favorable des amateurs par les beautés typographiques qu'on y a réunies.

Frédéric. (roi de Prusse) — Le Tableau historique et militaire de la vie de Frédéric, orné des plans de toutes ses batailles, un volume in-8°, grand papier, sera recherché dans tous les temps. C'est à la fois un monument pour l'histoire générale du dix-huitième siècle et pour celle de l'art militaire. Frédéric a fait des choses si étonnantes pendant la guerre de sept ans, il a fait usage d'une tactique si savant, et ses armées ont été si bien disciplinées, qu'il mérite à juste titre d'être mis au rang des plus grands généraux qui aient paru. L'histoire de ses campagnes ne peut donc qu'intéresser vivement tous les militaires, en leur offrant des leçons infiniment utiles.

Buonaparte en Italie vient de paroître en un volume in 8°, avec une carte. Cet ouvrage se trouve à Paris chez Plassan, imprimeur, et Bernard, libraire.

Ce livre est précieux pour les militaires; c'est un

journal exact de tout ce qui s'est passé pendant la campagne glorieuse du général *Buonaparte* en Italie; il sera lu sans doute avec intérêt : mais il nous manque encore une histoire des grandes opérations militaires et politiques du général *Buonaparte*.

César écrivit lui-même l'histoire de ses campagnes. Un jour, nous aimons à l'espérer, le vainqueur de l'Italie transmettra à la postérité le récit de ses brillans exploits.

Qu'on ne croie pas que le tumulte des camps et le bruit des armes éteignent dans les grandes ames l'amour des sciences et des beaux arts. Le général Buonaparte a montré plus d'une fois qu'il étoit digne de les cultiver. On n'oubliera pas qu'en envoyant le traité de paix qu'il avoit conclu avec l'empereur, il attira les regards du directoire sur l'utilité des sciences et sur les avantages que l'humanité en retire.

« Les sciences, lui écrivoit-il, qui nous ont révélé tant de secrets, détruit tant de préjugés, sont appelées à nous rendre de plus grands services encore. De nouvelles vérités, de nouvelles découvertes, nous révéleront des secrets plus essentiels encore au bonheur des hommes; mais il faut que nous aimions les savans et que nous protégions les sciences.»

Puissent ces expressions touchantes retentir dans toutes les ames, et y faire succéder une noble émulation à l'engourdissement qui ne les a que trop long-temps glacées!

#### CHAPITRE X.

RELIGION, MORALE.

Dans ce chapitre, l'abbé de la Porte avoit oublié le titre de son ouvrage. Au lieu de former la bibliothèque d'un homme de goût, il s'étoit attaché à composer celle d'un théologien. En lisant cette partie de son travail, on pouvoit lui dire: Vous êtes orfèvre, monsieur Josse.

Cet article ne sera point aussi resserré que celui de l'abbé de la Porte. On doit regarder les productions de l'esprit humain comme celles de la nature: souvent à côté des végétaux bienfaisans, on trouve des plantes vénéneuses, et ce n'est qu'en les connoissant qu'on peut les écarter. Il en est de même d'une grande bibliothèque; les livres dangereux qu'elle renferme cessent de l'être lorsqu'ils sont connus.

Nous diviserons donc ce chapitre en quatre paragraphes. Dans le premier, nous laisserons subsister la liste des ouvrages sur la religion, que l'abbé de la Porte a indiqués, et nous l'augmenterons de plusieurs productions qui ont paru depuis; dans le second, nous citerons les ouvrages philosophiques qui ont traité en général des religions; dans le troisième, nous parlerons des ouvrages de morale; et dans le quatrième, des ouvrages sur la bienfaisance.

### S. PREMIER.

#### De la religion.

Sacy et Carrières. — La Bible étant le fondement de la religion chrétienne, nous commencerons par ce livre. Les meilleures traductions que nous en ayons sont celles de Sacy et du P. Carrières de l'Oratoire, imprimées, l'une et l'autre, en plusieurs formats différens. La dernière mérite peut-être la préférence, parce que les petites notes qu'on a insérées dans le texte, dispensent du travail d'un commentaire.

Defer de Maison-Neuve a fait imprimer une superbe édition de la *Bible*, avec des gravures. Lorsque cet ouvrage sera terminé, ce sera un des beaux livres qui aient paru.

Dom Calmet a fait un Commentaire sur la Bible en vingt-six volumes in-4°. On l'a abiégé en seize volumes in-4°.

Le Dictionnaire de la Bible, du même bénédictin, en quatre volumes in-folio, est un livre aussi curieux qu'instructif. Il y a aussi un petit Dictionnaire de la Bible, in-8°; c'est celui de Barral, dont l'auteur s'est plus attaché à abréger Duguet et Mesangui, qu'à dépouiller les articles de dom Calmet. Son ouvrage est utile dans son genre, et paroît fait avec soin.

Mesangui. – Nous avons de cet auteur l'Exposition de la Doctrine chrétienne.

Pascal. — Les *Pensées de Pascal* offrent le germe de tout ce qu'on peut dire pour ou contre la religion. Ce petit recueil, dit l'abbé Trublet, est un gros volume pour les lecteurs intelligens.

Abbadie. – Le Traité de la religion chrétienne, par Abbadie, en trois volumes in-12, est l'ouvrage le plus fortement pensé et le plus solidement écrit que nous ayons sur cette matière.

HOUTEVILLE. — Il y a d'excellentes choses dans la Religion prouvée par les faits, de l'abbé d'Houteville, en trois volumes in-4°, et quatre volumes in-12.

LE FRANC. — Nous avons de ce prélat l'Incrédulité convaincue par les prophéties, un volume in-12.

François et Bergier. — Parmi les apologistes modernes de la religion, on distingue François et Bergier. Il seroit seulement à souhaiter que le premier fût moins diffus, et le second plus profond. Le meilleur écrit de Bergier est son Apologie de la religion chrétienne, contre Boulanger, en deux volumes in-12.

Les écrits de François sont les Preuves de la religion de Jésus-Christ, en quatre volumes in-12; la Défense de la religion, en quatre volumes in-12; l'Examen des faits qui servent de fondement à la religion chrétienne, en trois volumes in-12; et ses Observations sur le Dictionnaire philosophique et la Philosophie de l'histoire, en deux volumes in-8°.

De Meusy. (l'abbé) - Le Code de la religion et des

mœurs, par l'abbé de Meusy, est un recueil excellent, où tous ceux qui se destinent à l'état ecclésiastique trouveront une foule de connoissances rassemblées, pour ainsi dire, sous un même point de vue.

Des Granges a donné le Philosophe jugé au tribunal de la raison.

THOMAS A KEMPIS. — L'Imitation de Jésus-Christ est le plus bel ouvrage qui soit sorti de la main des hommes, dit Fontenelle, et le plus propre à calmer les troubles du cœur et les inquiétudes de l'esprit.

NICOLE. — Le dernier siècle a produit un très-grand nombre d'écrivains ascétiques; nous en avons eu aussi beaucoup dans celui-ci, qui méritent d'être distingués.

Nicole est non seulement propre aux philosophes; il est encore très-utile aux chrétiens qui veulent faire des progrès dans la vertu. Son style est froid, mais ses raisonnemens sont profonds; et il tire d'un sujet toutes les réflexions qu'il fournit.

Duguer est plus ingénieux que Nicole; il est solide; il est touchant. On voudroit seulement que ses phrases fussent moins coupées, et que son esprit ne roulât pas sans cesse sur les mêmes réflexions. Il a plus de tours que de pensées.

Fénélon. — Les Œuvres spirituelles de Fénélon sont le fruit d'une belle ame et d'un cœur sensible, qui aime et qui fait aimer la vertu.

Bossuer. — Les ouvrages de spiritualité de Bossuet manquent d'onction; mais ils sont pleins d'idées élevées, et la religion y est toujours peinte en grand.

Le Tourneux, Croiset. — Ces deux auteurs ont fait chacun une Année chrétienne. Quelques lecteurs donnent la préférence à celle de le Tourneux, en treize volumes in-12, ou à son abrégé en six tomes. D'autres conseillent celle du P. Croiset, en dix-huit volumes, qui n'a pas passé avec les jésuites et une partie de leurs livres : car ils en ont en effet produit d'excellens qui leur survivent.

GÉRARD. — Cet ecclésiastique a publié plusieurs ouvrages sur la religion qui sont écrits avec une pureté et une élégance soutenues. Parmi ces ouvrages nous citerons ici le Comte de Valmont, ou les Egaremens de la raison, dont il a été fait plusieurs éditions en six volumes in-12, et qui ont eu toutes le plus grand succès. Ce livre, intéressant sous tous les rapports, a le mérite rare de réunir l'attrait du roman le plus attachant à l'importance des discussions les plus sérieuses sur la religion. Cette production est certainement un des meilleurs ouvrages et un des plus utiles qui aient paru depuis quelque temps sur cette matière.

Guénée (l'abbé) est auteur des Lettres de quelques Juifs portugais, en deux volumes in-8°, qui ont eu le plus grand succès.

Les Helviennes, ou Lettres philosophiques, en cinq volumes in-12, ont eu également beaucoup de succès.

Delance, imprimeur, vient de faire paroître un ouvrage traduit de l'anglois par Letourneur, sur l'évidence de la religion chrétienne, avec un Traité de la vérité de la religion chrétienne, par Fénélon, et des Pensées sur la Providence, un volume in-12.

## S. II.

Des ouvrages philosophiques sur les religions en général.

Bernard Picart. — Nous indiquons sous ce nom les Cérémonies et les coutumes religieuses, onze volumes in-folio, quoique le discours de cet ouvrage ne soit pas de cet artiste; mais comme les gravures l'emportent infiniment sur le texte, nous avons cru devoir l'annoncer sous le nom de Bernard Picart. Les explications historiques des figures ont été rédigées par l'abbé Banier et l'abbé le Mascrier.

Quand on veut connoître jusqu'à quel point les hommes peuvent se laisser dominer par les superstitions, il faut parcourir ce livre: il n'en est aucun qui dévoile d'une manière plus frappante la foiblesse de l'esprit humain.

NECKER. — Son livre de l'Importance des opinions religieuses, en un volume in-8°, annonce une ame profondément pénétrée de cette vérité : que l'homme a besoin, pour être heureux, des espérances et des consolations qu'il trouve dans la religion.

Cet ouvrage est plein d'une philosophie sage et douce, 111.

qui assure à son auteur l'estime qu'inspirent les producations utiles.

J. J. Rousseau. — Rien n'a été écrit sur l'immortalité de l'ame avec plus d'éloquence que la profession de foi du vicaire savoyard, qui se trouve dans son *Emile*. Jamais on n'a discuté cette grande question de métaphysique avec plus de profondeur, de vérité et de sentiment. Le passage sur l'*Evangile* est sur-tout d'une sublimité dont nous avons peu d'exemples. L'*Emile* de J. J. Rousseau a eu un grand nombre d'éditions in-12, in 8°, in-18, en quatre volumes.

Bayle étoit né avec un grand fonds de génie. Son imagination étoit vive, et il avoit la mémoire la plus heureuse. Son style est souvent verbeux; mais il a quelque chose d'original, un air libre et facile, une candeur et une simplicité qui plaisent infiniment. Les meilleures éditions de son Dictionnaire historique qui aient été faites sont celles de 1720 et de 1740, en quatre volumes in-folio.

D'Argens. (le marquis) — Pour juger cet écrivain, il suffit de citer la réponse qu'il fit à un de ses amis, qui lui reprochoit des paradoxes et des inconséquences: J'ai (lui dit-il) des dogmes qui dépendent des saisons. Quand on a fait un pareil aveu, on n'inspire pas une grande confiance. Aussi les productions de cet écrivain sont presque tombées dans l'oubli.

Ses Œuvres parurent en 1763 en vingt-quatre volumes in-12. On a donné séparément ses Lettres juives, ses

Lettres chinoises, ses Lettres cabalistiques, sa Philosophie du bon-sens, et sa traduction du Discours de Julien sur le christianisme.

DIDEROT. — Cet écrivain célèbre est un de ceux qui ont poité les coups les plus terribles aux opinions religieuses. Nous pensons qu'il a abusé de la philosophie pour détruire les idées les plus consolantes pour l'humanité.

Considérant Diderot comme écrivain, comme savant, nous rendons justice à ses talens et à son érudition; mais comme métaphysicien, nous pensons qu'il fut plus hardi que conséquent.

Déterville et Desrais, libraires, viennent de publier une édition nouvelle et complète des Œuvres de Diderot, en quinze volumes in-8°, avec de superbes gravures.

Boulanger. — Cet.écrivain, qui est mort jeune, est auteur de plusieurs ouvrages philosophiques contre le christianisme. Comme ces ouvrages étoient défendus avant la révolution, on les recherchoit avec empressement. Aujourd'hui qu'on en a fait plusieurs éditions, et que Boulanger n'a plus le mérite d'être rare, on ne trouve plus le même plaisir à lire ses ouvrages. La meilleure édition des Œuvres de Boulanger est en six volumes in-8°.

Deliste de Sales. — Sa Philosophie de la nature, en six volumes in-8°, avec figures, eut le plus grand succès dans le moment où elle parut. Cet ouvrage est écrit avec chaleur. La lecture en est attachante. C'est un

des ouvrages modernes qui ont eu le plus de succès, et dont il a été fait un plus grand nombre d'éditions.

Helvétius. — Son livre de l'Esprit, et celui de l'Homme ont rendu son nom célèbre parmi les philosophes modernes. Nous avons déja parlé du livre de l'Esprit, ouvrage beaucoup plus brillant que celui de l'Homme. Nous ne citons ici ce dernier ouvrage que sous les rapports qu'il a avec la métaphysique. Il faut convenir qu'il a paru peu de livres mieux écrits, et qui inspirent plus fortement l'amour de l'humanité.

Les principes d'Helvétius ont été résutés par plusieurs auteurs, et nous sommes bien éloignés d'en admettre les conséquences; mais nous pensons qu'Helvétius doit être placé comme écrivain au rang de ceux qui ont le mieux connu les secrets de la langue françoise, qui lui ont donné plus de nombre et d'harmonie, et qui ont eu le rare talent de peindre de grands objets, avec un style tout à-la-fois plein de force et de majesté. Il y a en esset tel chapitre d'Helvétius qui vaut un livre entier de beaucoup d'écrivain.

On a fait beaucoup d'éditions des ouvrages d'Helvétius. Les meilleures sont celles en deux volumes in 4°, et en cinq volumes in 8°.

Buffon. — Lorsque ce grand homme fit paroître ses Epoques de la nature, toutes les voix des hypocrites qui redoutoient sa philosophie s'élevèrent contre ce livre : malgré le desir qu'on avoit d'humilier en lui le penseur profond et l'écrivain sublime, on se borna à ne lui déclarer qu'une guerre littéraire. On n'osa pas

hasarder une accusation en forme : on craignit le ridicule qui fait toujours justice de la sottise et de l'hypocrisie. C'est à cette crainte salutaire que Buffon dut sa tranquillité. Les Epoques de la nature ont été imprimées en un volume in-12.

Dupuy. - Nous devons à ce savant un ouvrage en quatre volumes in-4°, et en douze volumes in-8°, avec figures, qui a pour titre l'Origine des cultes religieux. Ce livre est le fruit des recherches les plus laborieuses. C'est une production qui annonce la plus vaste érudition. Elle a eu beaucoup de succès.

Mirabaud. — C'est sous ce nom que le Système de la nature a paru. Il ne faut pas confondre Mirabaud avec Riquetti Mirabeau. Le premier est mort secrétaire perpétuel de l'académie françoise, et l'on prétend qu'on lui a attribué après sa mort cet ouvrage dont il n'est pas l'auteur. Au reste, ce fameux Système de la nature, tant vanté et siafortement proscrit, ne mérite pas la réputation dont il a joui. C'est bien en effet un système, et le plus absurde qu'on ait jamais osé mettre au jour.

Le Systéme de la nature a paru en deux volumes in 8°.

Nous ne grossirons pas davantage la liste des écrivains de cette classe. Passons à la morale, qui est si nécessaire à l'homme, et qui lui procure tant de jouissances délicieuses. Laissons les vains systèmes, et occupons-nous de rendre les hommes meilleurs, en leur montrant que leur bonheur est attaché à la pratique des vertus.

## S. III.

## Morale.

LA ROCHEFOUCAULD. — Les Réflexions morales du duc de la Rochefoucauld sont le premier livre bien écrit qu'on ait eu en France après les Lettres provinciales. Quoique cette pensée, l'amour propre est le mobile de tout, soit le fondement de toutes ses maximes, elles sont présentées avec tant de finesse, de précision, de noblesse et de vérité, qu'on croit trouver toujours quelque chose de nouveau. Il y a dans les tours et dans les images une variété ingénieuse, qui frappe les esprits les moins attentifs.

NICOLE. — Les Essais de morale de Nicole sont moins piquans et plus instructifs. L'auteur n'éblouit point, mais il éclaire.

La Bruyère. — Aucun écrivain n'a mieux connu le cœur humain que la Bruyère: ses tableaux des différens vices, des divers ridicules des hommes, sont si vrais, qu'on y reconnoît les originaux de tous les pays. Nourri de la lecture de Montaigne et de Charron, il s'étoit formé un style vif, nerveux, concis, et l'avoit épuré en se l'appropriant. Il est, sans contredit, un de nos premiers auteurs pour la prose; notre langue paroît avoir dans ses écrits un caractère particulier, qu'on ne lui connoissoit pas encore; ses pensées se grayent aussi

facilement dans la mémoire que nos meilleurs vers, preuve non équivoque de l'énergie et de l'harmonie de son style. Les Caractères de la Bruyère ont eu un grand nombre d'éditions, en un et en deux volumes in-12.

Montaigne. — Puisque nous avons parlé de la Bruyère comme d'un disciple de Montaigne, il ne faut pas oublier son maître. Les Essais de celui-ci sont, de tous nos vieux livres, le plus lu et le plus médité. Il règne un continuel désordre dans tout ce qu'il écrit; et vous trouvez tel chapitre intitulé des Loix, où il n'y a pas quatre lignes sur ce sujet. Son livre est un champ fertile, où les sleurs et les fruits sont mêlés sans aucun art. Aussi Balzac disoit-il de lui : « Montaigne sait bien ce qu'il dit, mais il ne sait pas toujours ce qu'il va dire ». Mais il a tant d'esprit, de bon sens, de naïveté, de finesse, de génie, que le désordre de ses pensées plaît plus que l'arrangement symmétrique d'un écrivain médiocre.

Charron. — Le Traité de la Sagesse, de Charron, est d'un écrivain qui avoit plus d'ordre dans ses idées, mais bien moins de force et de vigueur dans le génie.

Rousseau (Jean-Jacques) doit beaucoup au génie de Montaigne et de Charron; c'est peut-être celui de nos écrivains modernes qui a lu ces vieux auteurs avec le plus de fruit. Il a pris toute la mâle vigueur de ses modèles, et ses expressions fortes et pittoresques donnent du corps aux pensées les plus légères; il peint en grand maître.

Pascal est aussi connu par ses Pensces que par ses Provinciales; il amuse dans celles-ci, il instruit dans les autres. On y admire cet amour de la vertu, cette éloquence de style qui le distinguoit parmi le petit nombre des bons écrivains de son temps.

TRUBLET. (l'abbé) — Ses Essais de littérature et de morale ont été traduits en plusieurs langues.

CLAVILLE. — Le Traité du vrai mérite, par le Maître de Claville, est un recueil de trivialités de collège, rassemblées sans ordre et quelquesois sans goût.

Moncrif. — Son Essai sur la nécessité et les moyens de plaire est aussi utile qu'agréable par la précision et l'élégance du style, par la justesse, la solidité de la plupart des réflexions. On s'apperçoit, en le lisant, que l'auteur a fait une étude particulière de la morale, considérée par rapport au bien qu'elle peut procurer à la société.

Oxenstienn. — Les Pensées du comte d'Oxenstiern ont été trop souvent réimprimées pour n'en pas parler. Cet ouvrage est paisemé de réflexions fort bonnes, qui dédommagent d'un grand nombre de moralités triviales, et de pensées bassement exprimées; il y a d'ailleurs de la variété.

Addison. — L'Angleterre nous a donné l'idée d'une sorte d'ouvrage dont les copies se sont multipliées : le Spectateur, le Mentor moderne, le Babillard, proMarivaux. — C'est aux Anglois que nous devons la première idée du Spectateur. Marivaux entreprit d'enrichir notre littérature d'une production de ce genre; il fit paroître le Spectateur françois: le style léger, la variété des peintures, le comique ou l'intéressant des situations, les nuances des mœurs saisies avec esprit, acquirent à cette espèce de journal quelque célébrité; mais l'auteur s'arrêta presque au commencement de sa carrière, refroidi par la critique ou par le poids des années.

DE LA CROIX. — Nous avons de cet écrivain un nouveau Spectateur, qui n'a pas eu le succès de celui d'Addison, ni même de celui de Marivaux : mais l'auteur n'en a pas moins eu le projet louable d'inspirer le goût de la morale; et, sous ce rapport, son travail mérite l'estime et la reconnoissance publique.

Duclos. — Le meilleur livre de morale philosophique qui ait paru de nos jours, est celui que Duclos a publié sous le titre de Considérations sur les mœurs de ce siècle; c'est l'ouvrage d'un honnête homme, qui pense finement et fortement, et qui s'exprime comme il pense. On le trouve dans les Œuvres morales que Des Essarts, libraire, a publiées depuis peu, en quatre volumes in-8°.

De Besplas. — Les Causes du bonheur public, par l'abbé Gros de Besplas, en deux volumes in-12, dont

la dernière édition parut en 1774, est un ouvrage estimable par son objet, et par la manière dont il est traité.

De Crillon. (l'abbé) — L'Homme moral, par l'abbé de Crillon, décèle un philosophe dont l'esprit observateur a su découvrir la source, le caractère, les effets des vertus et des vices de l'homme.

Verteuil et Sabatier. — Ces deux écrivains firent paroître en 1776, en deux volumes in-12, les derniers Sentimens des plus illustres personnages condamnés à mort. Cet ouvrage, dit l'abbé de la Porte, peut être regardé comme un recueil de morale mise en action.

Des Essants a donné un ouvrage sur la même matière, qui est beaucoup plus étendu; ce sont les Procès fameux jugés avant et depuis la révolution, contenant le détail des circonstances qui ont accompagné le supplice des grands criminels, et des victimes qui ont péri sur l'échafaud, quinze volumes in-12. Ceux qui aiment à pénétrer dans les sombres replis du cœur humain, liront avec intérêt ce recueil; ils y verront les effets que produit sur les différens caractères l'approche d'une mort certaine et terrible. C'est dans cet instant fatal que l'homme se montre à découvert, et que sa conduite passée offre des leçons utiles de morale. Cet ouvrage, qui aura une suite, a eu le plus grand succès. Les quinze volumes qui ont paru se vendent chez l'auteur (Des Essarts, libraire, rue du Théâtre françois, no. 9); prix 28 liv.

Toussaint. — Peu de livres ont eu plus d'éditions que les Mœurs, par Toussaint. Le principal mérite de cet auteur consiste à faire des portraits qui sont parfaitement dessinés. Cet ouvrage, dont le style est trèsagréable, réunit l'avantage précieux d'inspirer l'amour et la pratique des vertus sociales.

Terrasson (l'abbé), connu par son Sethos, a laissé un ouvrage utile sous le titre de Philosophie applicable à tous les objets de l'esprit et de la raison.

Vauvenangues. — Ses ouvrages de morale sont justement estimés. Un esprit supérieur, une raison éclairée, un jugement exquis, forment le caractère de cet écrivain. Son style est noble, plein de vigueur, et l'on sent dans tout ce qui est sorti de sa plume l'élévation de son ame et la force de son génie.

Delance, imprimeur, vient de donner une édition des Œuvres de Vauvenargues, en deux volumes in-12, qui réunit au mérite d'être aussi correcte que soignée, celui d'être complète; avantage qu'on ne trouve pas dans les mauvaises éditions qui ont paru des ouvrages de ce moraliste.

Caraccioli. — Cet écrivain fécond nous a donné plusieurs ouvrages de morale, qui ont eu tous beaucoup de succès. La Jouissance de soi-même, et les Lettres récréatives et morales, ont eu beaucoup d'éditions.

Didot. (l'aîné) — La Collection des Moralistes anciens, en dix-huit volumes in-18, est sortie des presses de ce célèbre imprimeur.

Plassan (imprimeur) vient de faire paroître, en un volume in-4°, la Morale de Jésus-Christ. Ce livre fait honneur aux presses de cet imprimeur.

Pastoret a donné, il y a quelques années, l'ouvrage intitulé les Moralistes, contenant Moïse, Zoroastre, Confucius et Mahomet, en cinq volumes in 8. Cet ouvrage est plein d'érudition. Cette production annonce un littérateur distingué et un écrivain élégant.

Johnson. (Samuel) — Nous avons cité Addison; nous ne devons pas oublier l'auteur du Rambler, ou Rodeur. A. M. H. Boulard en a traduit des morceaux choisis, qu'on lit avec le plus grand intérêt. Johnson a écrit dans le genre du Spectateur anglois, qui s'est acquis, à juste titre, une si grande réputation.

# §. I V.

De quelques ouvrages sur la bienfaisance.

Que l'homme seroit à plaindre s'il étoit privé du plaisir de faire du bien! La bienfaisance particulière a sans doute ses charmes; mais c'est la bienfaisance publique, celle qui a pour objet le bonheur d'une génération, celui de la postérité, qui fait éprouver aux grandes ames les sentimens les plus délicieux. Hommes sensibles, soyez bienfaisans, si vous voulez être heureux. Les richesses et l'ambition promettent le bonheur; la bienfaisance seule

en donne un sans mêlange, qui élève l'homme au-dessus de lui-même, agrandit les facultés de son ame, et lui fait sentir toute la dignité de son être.

Howard, est le monument de la bienfaisance la plus active et la plus honorable pour l'humanité qui ait paru chez toutes les nations. Nous ne trouvons en effet, ni chez les anciens, ni chez les modernes, aucun exemple d'un dévouement et d'un zèle semblable à celui qui fit braver tant de dangers à Howard. Toutes les prisons, toutes les maisons de force de l'Europe ont été visitées par cet ardent ami de l'humanité, non pour satisfaire une vaine curiosité, mais pour éclairer les gouvernemens, et les forcer à respecter le malheur. Si l'on veut connoître les détails de la vie de cet homme justement célèbre, on peut consulter sa Vie, qui a été écrite en anglais par Aikin, et traduite en françois par A. M. H. Boulard.

L'état des prisons a été traduit en françois en deux volumes in-8°.

Fénélon. (l'abbé de) — Ce nom rappelle les idées les plus touchantes de la bienfaisance : il fut honoré dans le dernier siècle par les vertus de l'auteur du Télémaque, et dans celui-ci par un vieillard octogénaire qui passoit toute sa vie à instruire les petits Savoyards. Cette classe nombreuse d'infortunés trouvoit en lui le père le plus tendre. Je ne suis jamais si heureux, disoit-il à ses amis, que lorsque je suis au milieu de mes enfans : c'est ainsi qu'il appeloit les petits Savoyards. Le souvenir de ses

bienfaits, celui de ses vertus, n'ont pu lui faire trouver grace sous la tyrannie de Robespierre: il a été immolé à quatre-vingts ans passés.

Ombre respectable, reçois ici tous les hommages qui te sont dus! Puisse la reconnoissance que tes vertus ont inspirée à toutes les ames sensibles, faire naître des imitateurs de ta bienfaisance, et procurer à l'infortune de nouveaux consolateurs!

DAGUES DE CLAIRFONTAINE. — Ses Annales de la bienfaisance françoise, en trois volumes in-8°, doivent être citées ici. Elles ont été lues avec le plus vif intérêt.

Tenon. — Nous devons à ce célèbre chirurgien un ouvrage précieux sur les hôpitaux. Cet ouvrage, qui a été publié en un volume in-4°, mérite d'être consulté par tous les administrateurs des établissemens consacrés à soulager l'humanité souffrante.

Rondonneau. — Ses Observations sur l'Hôtel-Dieu de Paris renferment des vues de bienfaisance qui sont dignes de l'attention du gouvernement. Elles ont préparé des améliorations, qui seront sans doute suivies d'autres réformes qui honoreront les magistrats qui en seront les auteurs. L'ouvrage de Rondonneau a paru en un volume in-8°.

Académie de Chalons-sur-Marne. — Nous avons un recueil des Mémoires qui ont été présentés à cette académie sur les moyens de détruire la mendicité.

Jamais sans doute une question plus importante pour

l'humanité n'occupa une compagnie savante. Les mémoires qu'elle a recueillis méritent l'attention du gouvernement; il seroit bien à desirer qu'il parvînt à détruire une des sources les plus ordinaires de tous les vices, la mendicité.

NECKER. (madame) — Quand on parlera des moyens de soulager l'humanité souffrante, on se souviendra toujours avec attendrissement du zèle et des soins que cette femme célèbre par sa bienfaisance prodigua aux malheureux. Nous lui devons le perfectionnement de ces établissemens précieux, les hospices, qui se sont heureusement multipliés, et dans lesquels un malade trouve tous les soins que la richesse ne se procure qu'à grands frais.

Les Comptes de l'Hospice de madame Necker, qui ont été imprimés, prouvent que la bienfaisance peut s'allier avec une sage économie, et que les abus coûtent beaucoup plus que les services qu'on rend à l'humanité. C'est en portant la lumière dans les parties les plus secrètes des administrations qu'on parvient à doubler sa bienfaisance, et qu'on y fait participer un plus grand nombre d'individus. Puisse l'exemple de cette femme vertueuse être suivi, et inspirer une noble émulation qui tourneroit au profit de l'humanité!

Les Comptes de l'Hospice de madame Necker ont été imprimés in-4°.

Nous n'ajouterons pas de nouvelles citations à celles

que nous venons de faire; mais nous invitons ceux de nos lecteurs qui desireroient de plus grands détails à consulter le Dictionnaire universel de police, par Des Essarts: ils trouveront, aux articles Hopitaux, Pauvres, les renseignemens les plus étendus sur les meilleurs moyens de rendre la bienfaisance utile à l'humanité.

## CHAPITRE XI.

FACÉTIES, ANECDOTES, BONS MOTS.

Le genre de littérature dont nous allons nous occuper n'est pas sans doute celui qui honore le plus une nation: il exige de la finesse dans l'esprit; mais il suppose plus d'imagination que de jugement. Au reste, ne dédaignons pas un genre qui peut souvent aider à l'homme à supporter le poids de l'ennui, des douleurs et des chagrins, sous lequel il succomberoit, s'il ne trouvoit pas des moyens de distraction. Que les esprits graves et les censeurs austères écartent les productions de la gaieté comme des amusemens indignes d'eux, nous ne blamons ni n'approuvons leur misanthropie; mais pour nous, qui savons compatir à l'humaine foiblesse, nous pensons qu'on doit accorder aux ouvrages qui ont pour but de répandre la gaieté, une place dans la bibliothèque d'un homme de goût, pourvu que ces ouvrages n'offensent ni la décence ni les mœurs.

RABELAIS. — Nous avons déja parlé de Rabelais, qui avoit pris le masque de la Folie pour cacher, dit-on, la satyre qu'il vouloit faire des cardinaux, du pape et de l'église. De graves commentateurs ont chargé de notes ce tas de sottises bouffonnes; des éditeurs les ont abrégées : mais nous n'indiquerons, pour l'intérêt

du goût et des mœurs, aucun de ces commentaires ni aucune de ces éditions.

Swift. — L'écrivain qui dans ce siècle a le plus ressemblé à Rabelais, est le docteur Swift, doyen de la cathédrale de Dublin. Son Conte du Tonneau a été traduit en françois; il y a des choses très-gaies. La traduction françoise que nous en avons ne peut guère se lire. Il n'étoit pas possible, suivant Voltaire, de rendre le comique dont cet écrit est assaisonné. Le comique tombe souvent sur des querelles entre l'église anglicane et la presbytérienne, et sur des jeux de mots particuliers à la langue angloise.

ÉRASME. — L'Eloge de la Folie, par Erasme, réime primé tant de fois, et traduit dans toutes les langues, est un de ces écrits consacrés par le goût de tous les temps et de toutes les nations. Mais si ce livre fut goûté des gens d'esprit, il souleva contre l'auteur les faux dévots et les moines, dont cet ouvrage est une satyre continuelle.

Les catalogues de nos grandes bibliothèques renferment ordinairement une longue liste de facéties : mais il y a très-peu à recueillir dans ces livres, qui sont d'ailleurs rares et chers; il n'y a que les bibliomanes qui les recherchent.

Coyen. (l'abbé) — La Découverte de la Pierre philosophale est un badinage innocent, emprunté du docteur Swift, qui vouloit qu'on mît des impôts sur les vices des citoyens, au lieu de taxer leurs biens. Cette plaisanterie, qui n'étoit qu'une satyre des mœurs, fut extrêmement goûtée en Angleterre : elle ne l'a pas moins été en France; et je crois qu'elle auroit encore eu plus de succès, si l'auteur avoit embelli l'idée angloise, et fait un tableau de cette esquisse, comme il le pouvoit, en ajoutant les ridicules aux vices, dont il ne soumet que six à la taxe; savoir, le parjure, la médisance, le larcin de l'honneur, l'infidélité conjugale, les dettes, et ces asyles de plaisir qu'on appeloit il y a quelques années à Paris petites maisons.

L'Année merveilleuse, du même auteur, est de tous ces petits écrits celui qui a eu le plus de vogue; jamais brochure n'a été lue avec tant d'avidité. Les grands et les petits, les gens d'esprit et les sots, lui ont fait le même accueil.

Une espèce d'ouvrages plus commune est ce qu'on appelle les Ana; nous en avons un très-grand nombre. Les plus curieux sont le Menagiana, en quatre volumes in-12, 1715, l'Huetiana, le Longueruana; encore y a-t-il bien des choses hasardées dans ces recueils.

Anonyme. — Tandis que, par de nombreux succès, Voltaire méritoit à Paris les applaudissemens du public, on faisoit revivre, en Hollande, sous le titre de Voltairiana, ou d'Eloge amphigourique, en un volume in-8°, une partie des anciennes injures que la haine, la vengeance et l'envie, avoient autrefois débitées contre lui. Ce livre est une collection mal digérée d'anecdotes souvent fausses et toujours douteuses.

NICERON. — Sa Bibliothèque curieuse et amusante, en trois volumes in-12, contient des anecdotes piquantes.

Anonyme. — Celui qui a réuni en deux volumes in-12, sous le titre de Remède ou Ressource contre l'ennui, et ensuite de Magasin récréatif, les contes, les bons mots, les saillies, les réparties ingénieuses qui se trouvoient comme noyés et perdus dans des recueils de mauvais goût, a fait un choix digne du public délicat iet éclairé. Ce livre mérite d'être distingué et conservé; l se trouve chez Duchesne, libraire, et peut tenir sa place dans la bibliothèque d'un homme de goût.

LACOMBE. — Ce que nous avons de mieux en ce genre est le Dictionnaire d'anecdotes que Lacombe de Prezel donna en 1766, in-8°. Ce livre est proprement (comme l'auteur l'appelle) le Dictionnaire de la conversation : applications heureuses de passages connus, historiettes, apologues, contes, bons mots, naïvetés, saillies, reparties ingénieuses, apophthegmes, sentences, maximes, proverbes, pasquinades, jeux de mots, pointes, équivoques, quolibets, turlupinades, tout s'y trouve réuni avec beaucoup de clarté et de méthode.

Anonymes. — C'étoit sans doute un projet bizarre que celui de présenter un corps complet d'histoire de tous les peuples, sous le titre d'Anecdotes. Ce projet a été exécuté, et nous avons une suite d'histoires des nations, en vingt-huit volumes in-12, qui sont intitulées Anecdotes françoises, angloises, espagnoles, italiennes, etc.

Qu'on ne croie pas trouver dans ce recueil un aliment à la gaieté: ce n'est souvent qu'une analyse sèche et rétrécie des grands ouvrages d'histoire; et cette lecture, loin d'égayer, produit au contraire l'ennui.

## CHAPITRE XII.

MÉLANGES.

Sous ce titre vague nous pourrions comprendre tous les ouvrages, tous les recueils qui ne traitent point d'un objet particulier; mais cette acception trop étendue du mot Mélanges nous feroit passer les bornes que nous devons nous prescrire. Nous ne parlerons donc dans ce chapitre que des livres qui, par la variété des matières qu'ils renferment, peuvent être regardés comme des Mélanges.

GIRAUD. — Son Temple de mémoire, mêlé de vers et de prose, est, pour le fond, précisément du même genre que le Temple du goût de Voltaire. Mais le plan en est infiniment plus étendu: car ce ne sont pas seulement les auteurs qui veulent avoir place au Temple de mémoire; les rois, les guerriers, les politiques, les artistes, etc., y prétendent; et l'auteur s'attache à caractériser tous ceux qu'il y rencontre.

La Dixmerie. — Son livre des deux Ages du goût et du génie françois sous Louis xiv et Louis xv, un volume grand in-8°, qui parut én 1769, est un monument érigé à la gloire des deux derniers siècles.

Feijoo. (le P.) - Le plus moderne et le meilleur de tous les critiques de l'Espagne est le célèbre P. Feijoo, bénédictin, si connu par son Théâtre critique et universel sur les erreurs communes en tout genre. Pendant le temps que ce religieux a travaillé à ce grand ouvrage, il n'a cessé d'être en butte aux traits de la superstition et de la cabale; et il est étonnant qu'il ait écrit avec tant de liberté, dans un pays comme l'Espagne, sans se compromettre avec l'inquisition. Il n'en a pas eu moins d'ennemis, qui, sans pouvoir le perdre, lui ont occasionné beaucoup de disgraces. Il a été le confesseur de la vérité, au risque, plus d'une fois, d'en devenir le martyr. Attaquer la plus grande partie des miracles, les licences du clergé, l'ignorance des moines, l'injustice des rois, l'esclavage des peuples, la fausse philosophie, les préjugés, l'abus des pélerinages, des exorcismes, l'incertitude de la médecine, etc. c'étoit s'attirer la haine de tous les ordres de l'état. Les écrits satyriques et les libelles diffamatoires se répandirent contre lui avec fureur : on lui fit sur-tout un crime d'avoir loué Bacon, Descartes et Newton, les uns parce qu'ils étoient hérétiques, l'autre parce qu'il s'est écarté de la doctrine d'Aristote. Cependant le P. Feijoo avoit pour lui la plupart des vrais savans de la nation, et les suffrages de tous ceux qui avoient secoué le joug des préjugés. Ses ouvrages forment quatorze volumes  $in\cdot4^{\circ}$ .

THOMAS. — Son Essai sur les éloges, un volume in-12, et son Essai sur le caractère, les mœurs et l'esprit des femmes, un volume in-8°, sont deux ouvrages

estimés. On y retrouve l'au eur des éloges qui ont placé Thomas au rang des meilleurs écrivains de ce siècle.

TRESSAN. (le comte de ) — Ses Œuvres diverses présentent des réflexions très-fines et des connoissances très-variées. Ce recueil a eu un succès mérité.

De Feuquières. — La Phantasiologie, ou les Lettres philosophiques sur la faculté imaginative, par M. de Feuquières, volume in-12, 1758, décèle un talent singulier pour traiter clairement et avec méthode les questions de métaphysique.

LA MONNOIE. — La dernière édition des Œuvres de la Monnoie est la plus complète qui ait encore paru : elle est enrichie de cinq ou six cents morceaux qui n'avoient point été imprimés, d'un portrait ressemblant et très-bien gravé de l'auteur, ainsi que des mémoires historiques sur sa vie et ses écrits, par Rigoley de Juvigny. Les mémoires qui sont à la tête du premier volume doivent être mis au rang des bons ouvrages; ils respirent le goût de la saine littérature.

Paulmy. (le marquis de) Ses Mélanges tirés d'une grande bibliothèque, en soixante-dix volumes in-8°, ont été lus avec intérêt. On y trouve des observations sur les mœurs et les usages des François, qui sont trèscurieuses. Cet ouvrage est le fruit d'une érudition immense. On auroit pu sans doute resserrer ces Mélanges dans un cadre plus étroit; mais ils n'en doivent pas moins obtenir une place dans une bibliothèque choisie.

Dussieux et autres gens de lettres nous ont donné deux grandes collections, dont l'une a pour titre, Bibliothèque universelle des dames, en cent cinquante-deux volumes in-18; et l'autre est intitulée, Collection de mémoires relatifs à l'histoire de France, en soixante-quatre volumes in-8°. Les titres de ces deux ouvrages indiquent assez leur objet.

Bernardin de Saint-Pierre. — Ses Etudes de la nature, en cinq volumes in-12, sont un des ouvrages modernes qui ont fait la plus vive sensation depuis les productions de J. J. Rousseau. L'auteur peint les beautés de la nature en grand écrivain. Quoique la partie systématique de son ouvrage ait trouvé des contradicteurs, elle n'annonce pas moins un observateur aussi éclairé que profond.

L'histoire de Paul et Virginie est une des productions les plus touchantes et les mieux écrites qui aient paru. Le tableau des mœurs agrestes des Indiens, et celui du bonheur attaché à la pratique de la bienfaisance, sont tracés dans ce petit ouvrage par une ame sensible, qui sait embellir tous les détails qui s'offrent à ses regards.

Mirabeau. — Avant la révolution, cet écrivain étoit connu par plusieurs ouvrages qui annonçoient une ume forte, énergique et courageuse. Ses Mémoires sur les lettres de cachet, en deux volumes in 8°, sont un des livres les mieux écrits qui aient paru depuis un demisiècle. Ses Œuvres mélées, qu'on a imprimées et dont en a fait une collection, contiennent les beaux discours

qu'il a prononcés à la tribune de l'assemblée constituante. *Mirabeau* est un des hommes les plus éloquens que la France ait produits. C'est sans contredit le plus grand orateur qui ait paru pendant la révolution.

Mercier. — L'abbé de la Porte a jugé cet écrivain comme auteur de drames, de comédies, et de poésies fugitives. Nous ne devons pas oublier ses autres ouvrages. Son Tableau de Paris, en douze volumes in-8°, a eu beaucoup de succès. Les premiers volumes sont sans contredit plus intéressans que les derniers; mais il n'en est pas moins vrai que ce livre est une des productions les plus originales et les plus variées qui soient sorties de la plume de cet écrivain. Ses Songes philosophiques, un volume in-8°, n'ont pas eu un succès aussi brillant que son Tableau de Paris. C'est cependant un livre estimable. Le style en est soutenu et annonce un talent distingué.

L'an 2240, un volume in-8°, est, de tous les ouvrages de Mercier, celui où le philosophe et l'écrivain ont développé le plus d'énergie. Il y a beaucoup de chapitres que Voltaire auroit avoués, et en général il y règne une excellente critique des abus.

Formey. — Ses Mélanges philosophiques, qui parurent en 1754, en deux volumes in-12, sont dignes de la réputation de cet écrivain philosophe.

GAILLARD donna en 1756 des Mélanges littéraires, en un volume in-12, qu'on lit avec intérêt. On reconnoît dans ces Mélanges un excellent littérateur.

Lahande sit paroître en 1765 des Mélanges littéraires et pièces philosophiques, en un volume in-12.

Sablier. — Cet homme de lettres, qui est mort à quatre-vingt-treize ans, a fait paroître des Mélanges à l'âge de soixante-dix-huit ans, qui ont pour titre: Variétés sérieuses et amusantes, quatre volumes in-12, 1769.

Cet ouvrage annonce un écrivain qui a beaucoup lu et beaucoup médité. Sablier étoit très instruit. A quatrevingt-quatre ans il fit paroître un Essai sur les langues, en un volume in 8°, 1777. Cet homme de lettres a conservé jusqu'au dernier instant de sa vie la passion qu'il avoit toujours eue de s'instruire, et d'augmenter le cercle des connoissances humaines.

Couré. — Cet ancien professeur de l'université de Paris vient de faire imprimer des Soirces litteraires, qui ont eu un succès mérité.

RIVERY. — Nous avons de cet écrivain des Mélanges littéraires, ou Lettres d'une société, en un volume in-12, 1752.

Lefèvre est auteur de Mélanges de dissérentes pièces de littérature en vers et en prose, un volume in-12.

Bellot (madame) nous a donné des Mélarges de littérature, traduits de l'anglois, en deux volumes in-12.

D'Alembert. — Nous avons déja ciré ses Mélanges de littérature, en cinq volumes in-12; c'est un ouvrage

qui sera recherché et lu tant qu'il y aura des amateurs éclairés des belles lettres et des beaux arts. Les Mélanges de d'Alembert contiennent en effet des morceaux de littérature infiniment précieux, qu'on relit sans cesse avec un nouveau plaisir.

Bonneville. — Cet auteur a contribué, par ses traductions, à nous faire connoître la littérature allemande. Outre le *Théâtre allemand* qu'il a traduit, il nous a donné un *Choix de petits romans imités de l'allemand*, un volume in-12. La variété et l'intérêt qui règnent dans ce mêlange de différens romans, en rend la lecture très-agréable. Nous l'invitons à entichir notre littérature de nouvelles productions des auteurs allemands.

Aikin (M.) et madame Barbaud sa sœur. — Ces deux auteurs anglois ont donné depuis peu un mêlange de piè es diverses pour l'instruction des jeunes gens, sous ce titre : les Soirées au logis, ou l'ouverture du porte-feuille de la jeunesse. Cet ouvrage, qui a été traduit en françois, est composé de cinq volumes in-12.

Ces Mélanges, qui sont très-intéressaus, ont eu un succès mérité. Nous avons déja eu occasion de citer le nom de M. Aikin; c'est le même écrivain à qui nous devons la Vie du généreux et bienfaisant Howard, qui a été traduite en françois par A. M. H. Boulard.

CLÉMENT. (J. M. B.) — Nous avons des mêlanges de critique et de littérature de cet auteur, qui ont paru en deux volumes in-8°, et qui ont pour titre : Essais de critique sur la littérature ancienne et modèrne. On

trouve dans cet ouvrage la même sévérité que l'auteur avoit développée dans ses Lettres à Voltaire sur plusieurs ouvrages de ce poète. Nous avons peu de littérateurs aussi instruits que Clément. Les jeunes gens qui entrent dans la carrière des lettres ne peuvent trop méditer les principes de ce célèbre critique.

Darnaud. — Ses Œucres diverses, qui parurent à Berlin en 1751, en trois volumes in-12, contiennent un mêlange de pièces intéressantes. Le talent de cet écrivain est connu; tout ce qui sort de sa plume porte l'empreinte de la sensibilité la plus touchante; aucun auteur n'inspire plus que lui l'amour de l'humanité et la pratique des vertus sociales.

En finissant ce chapitre nous ne devons pas oublier de parler de la savante *Bibliographie de Debure*, en sept volumes in-8°.

Debure. — Les personnes qui desirent connoître les livres rares et les bonnes éditions, ne peuvent se dispenser de se procurer sa Bibliographie instructive, ou Traité de la connoissance des livres rares et singuliers, contenant un catalogue raisonné de la plus grande partie de ces livres précieux qui ont paru successivement dans la république des lettres depuis l'invention de l'imprimerie jusqu'à nos jours, avec des notes sur la différence et la rareté de leurs éditions, et des remarques sur l'origine de cette rareté actuelle, et son degré plus ou moins considérable; la manière de distinguer les éditions originales d'avec les contrefaites; avec une description typographique particulière du composé de ces

rares volumes, an moyen de laquelle il sera aisé de reconnoître facilement les exemplaires, ou mutilés en partie, ou absolument imparfaits, qui s'en rencontrent journellement dans le commerce, et de les distinguer sûrement de ceux qui seront exactement complets dans toutes leurs parties : disposé par ordre de matières et de facultés, suivant le système bibliographique généralement adopté; avec une table générale des auteurs, et un système complet de bibliographie choisie; sept volumes in-8°.

FIN.

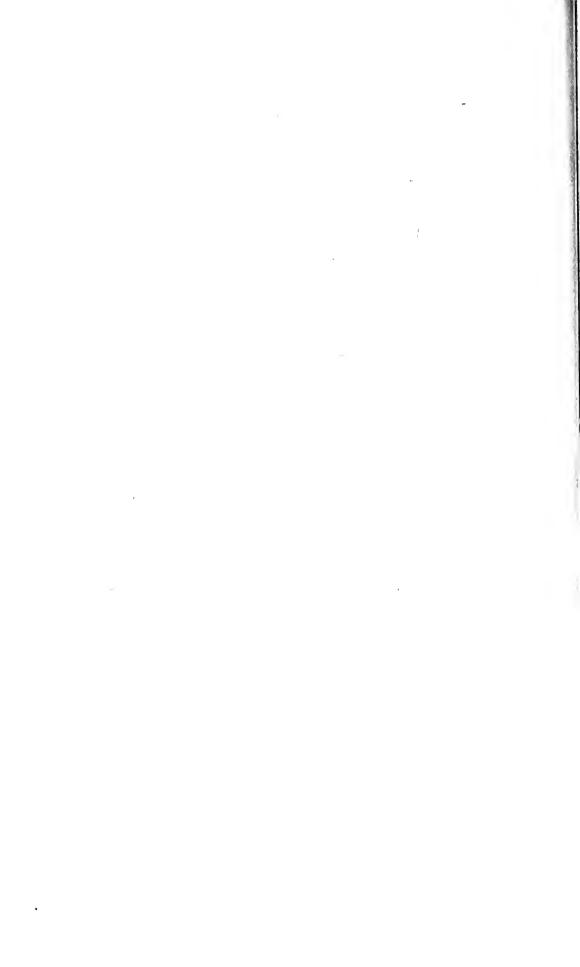

# TABLE

## DES CHAPITRES CONTENUS DANS CE VOLUME.

CHAPITRE PREMIER. Des dictionnaires, page 5.

CHAP. 11. Des ouvrages périodiques, 24.

§. PREMIER. Des journaux littéraires, idem.

§. 11. Des journaux qui ont paru depuis la révolution, 37.

Снар. 111. Esprits, 43.

CHAP. IV. Ouvrages épistolaires, 56.

CHAP. v. Sciences et arts, 65.

§. PREMIER. Politique et droit public, idem.

§. 11. Du droit canonique et du droit civil, 75.

CHAP. VI. Médecine, chirurgie, anatomie, 83.

Снар. vII. Chimie et botanique, 90.

§. PREMIER. Chimie, idem.

§. 11. Botanique, 99.

CHAP. VIII. Commerce, 108.

CHAP IX. Philosophie, physique, histoire naturelle, mathématiques, astronomie, méchanique, marine, architecture, peinture, agriculture, art de la guerre, 113.

§. PREMIER. Philosophie, idem.

§. 11. Physique, 120.

§. 111. Histoire naturelle, 126.

§. IV. Mathématiques, 138. Astronomie, 151.

s. v. Mécanique, 161.

Marine, 167.

Architecture, 172.

Peinture, 177.

- §. VI. Agriculture, 179.
- §. VII. Art de la guerre, 192.

CHAP. X. Religion, morale, 202.

- §. PREMIER. De la religion, 203.
- §. 11. Des ouvrages philosophiques sur les religions en général, 207.
- §. 111. Morale, 212.
- §. IV. De quelques ouvrages sur la bienfaisance, 220.

CHAP. XI. Facéties, anecdotes, bons mots, 225.

Chap. XII. Mélanges, 229.

# TABLE ALPHABÉTIQUE

#### DES AUTEURS

#### LEURS OUVRAGES.

## A

ABBADIE. Religion chrétienne, tome

3 , page 204.

ABLANCOURT. (d') Traduction d'Hérodote, t. 2, p. 95. Traduction de Xénophon, p. 96. Traduction des Commentaires de César, p. 108.

A CADEMIE DES SCIENCES DE Paris. Mémoires sur la méca-

mque, t. 3, p. 162.

A CADÉMIE DE CHALONS SUR MARNE. Mendicité, t. 3, p. 222. AÇARQ. Langue françoise, t. 1,

p. 275.

ACCARIAS DE SERIONE. Traduction de Publius Syrus, t. 1, p. 22.

Adanson. Botanique, t. 3, p. 104.

Histoire naturelle, p. 136. Addisson. Poètes dramatiques an-

glois, t. 1, p. 98. Œuvres morales, AGATHIAS. Histoire des empereurs

romains, t. 2, p. 124.

AIKIN, auteur anglois. Mélanges, t. 3, p. 235.

ALLEAUME. Traduction de Zacharie, t. 1, p. 105.

ALLETZ. Histoire des conciles, t. 2, p. 69. Agriculture , t. 3, p. 186.

ALONZO D'ERCILLA. Poètes espagnols, t. 1, p. 83.

ALT DE TIEFFENTHAL. Histoire des Suisses, t. 2, p. 196.

ALVARES DE COLMENAR. Voyages, t. 2, p. 44.

AMELOT DE LA HOUSSAYE. Traduction de l'Histoire du concile de Trente, t. 2, p. 70.

AMYOT. Traduction de Kien-Long, t. t, p. 106.

AMYOT. Traduction de Velleius Patereulus, t. 2, p. 112.

Anacréon. Poètes lyriques, t. 1, p.9, Anne Lefèvre. Traduction de

Plaute, t. 1, p. 13.

ANQUETIL. Esprit de la Ligue, t. 2, p. 150.

ANSELME. Sermons, t. 1, p. 202.

Anson. (George) Voyages, t. 2,

APOSTOLO ZENO. Poètes italiens, t. 1, p. 82.

APPIEN. Histoire romaine, t. 2, p. 109.

ARCONVILLE. (madame d') Romaus, t. 2, p. 239.

ARÉTIN. (1') Histoire d'Italie, t. 2, p. 191.

ARIOSTE. Poètes italiens, t. 1, p. 69. ARISTOTE. Art poétique, t. 1, p. 176. Rhétorique, p. 228. Histoire naturelle, t.3, p. 135.

ARMAND. Voyages, t. 2, p. 27. ARNAUD D'ANDILLY. Traduction de Josephe, t. 2, p. 51.

Arnaud et Suard. Journaux littéraires, t. 3, p. 33.

ARRIEN. Histoire aucieune, t. 2; p. 98.

ARTHUR YOUNG. Voyages, t. 2, p. 37. Agriculture, t. 3, p. 189. ASTRUC. Médecine, t. 3, p. 85.

Aubert. (l'abbé) Fables, t. 1, p. 169. Poètes épiques françois , t. 1 , p. 122. AUBIN. Mariue, t. 3, p. 169.

AUGER. Traduction de Démosthène, t. r , p. 183.

AULU-GELLE. Histoire ancienne, t. 2, p. 99.

AUSONE. Poètes latins, t. 1, p. 58. AVANT-COUREUR. (1') Journaux Littéraires, t. 2, p. 36.

BACHAUMONT. Peinture, t. 3, p. 178. BACON. Histoire de Henri VII, t. 2, p. 182. Esprit de, t. 3, p. 50.

BAILEY. (William) Mécanique, t. 3,

p. 164.

BAILLET. Vies des saints, t. 2, p. 78. Histoire des papes, p. 147.

BAILLY. Astronomie, t. 3, p. 159. BALSAC et VOITURE. Lettres, 1.3, p. 58.

BANIER. (l'abbé) Traduction d'Ovide, t. 1, p. 37. Cérémonies religieuses, t. 3, p. 207.

BANKS et SOLANDER. Voyages, t. 2,

p. 16. :

BARBEU DUBOURG. Botanique, t. 3, p. 105.

BARRAL. (l'abbé) Dictionnaire historique, etc. t. 2, p. 218. Dictionnaire de la Bible, t. 3, p. 17.

BARRE. (le P. ) Histoire de l'Allemagne, t. 2, p. 187.

BARRÉME. Commerce, 1.3, p. 110. BARTHE. Comédie, 1.1, p. 141. Élégie, p. 161.

BARTHELEMI. (l'abbé) Voyage du jeune Anacharsis, t. 2, p. 23.

BASNAGE. Histoire sacrée, t. 2, p. 53. Histoire des Provinces-Unies, p. 177. Johnnaux, 1. 3, p. 25.

BASSOMPTERRE. Mémoires, t. 2, p. 162.

BATTEUX. (l'abbe) Traduction d'Horace, t. 1, p. 35. Art poétique, p. 178.

BAUDOT DE JUILLI. Histoire de Philippe Auguste, t. 2, p. 148.

BAUME. Chimie, t. 3, p. 93.

BAYEUX. Traduction d Ovide, t. 1, p..40.

BAYLE. Dictionnaire, t. 2, p. 217.

Journal des Savans, t. 3, p. 25.

Dictionnaire, p. 208.

BAZIN et BEAURIEU. Histoire naturelle, t. 3, p. 135.

EFAUCHAMPS. Écrits sur la poésie françoise, t. 1, p. 111.

BEAUBARNOIS, madame de J Romans, 1. 2, p. 243.

Braumarchais. Comédie, t. t., p. 142. Opéra, p. 147. BEAUMELLE. (la) Traduction de Sénèque; t. 1, p. 190. Histoire de madame de Maintenon, t. 2, p. 168.

BEAUSOBRE. Histoire ecclésiastique, t. 2, p. 62.

BEAUZEE. Traduction de Quinte-Curce, t. 2, p. 98. Traduction de Salluste, p. 107.

BECCARIA. Tráité des délits et des

pcines, 1.3, p. 77.

Bedos. (dom) Mathématiques, v. 3, p. 144. Belldor. Art militaire, 1. 3, p. 195.

Architecture , p. 174.

Bellanger. Histoire romaine, t. 2, p. 109.
Bellay. Mémoires sur François 1.

6.2, p. 155.

Bellefond. Voyages, t. 2, p. 27. Belot. (madame) Romans, t. 2, p. 241. Mélanges de littérature,

i. 3, p. 234.

BEMBE. (Pierre) Histoire de la république de Venise, 1. 2, p. 193.

BENSERADE. Traduction burlesque d'Ovide, tere p. 42. Fables, p. 166. BENOIT. Histoire des hérésies, t. 2, p. 63.

BENOIST. (madaine) Romans, t. 2, p. 241.

BENTIVOGLIO. Histoire de Hollande, t. 2, p. 177. BERGIER. Traduction des poésies

BERGIER. Traduction des poésies d'Hésiode, t. 1, p. 6. Apologie de la religion chrétienne, t. 3, p. 204. BERLAND de Rennes. Traduction de

Vaniere, t. 1, p. 64.

BERNARD. Poétes épiques francois, 1, 1, p. 120. Opéra, p. 147. Poésies fugitives, p. 174.

BERNARD. Panégyriques, p. 212. BERNARD. (madeinoiselle) Romans, 1.2, pt. 234.

BERNARD PICART. Gravures des Cérémonies religieuses, 1. 3, p. 209.

BERNARDIN DE SAINT-PIERRE. Études de la nature, t. 3, p. 232.

Bernier. Voyages, t. 2, p. 19.
Bernis. Poésies fugitives, t. 1, p. 173.

BERNOULLI. Astronomie, t. 3, p. 161. Mathématiques, p. 145.

BERQUIN. Églogue, t. 1, p. 149. BERRUYER. Histoire sacrée, 1.2, p.

BERTHOLET. Chimie, t. 3, p. 98.

BERTHOUD. (Ferdinand) Mécanique, t. 3, p. 165. Marine, p. 178. BERTOUD. (Tabbé) Anecdotes frances coises, t. 2, p. 133. Histoire d'Espagne, p. 173.

BESPLAS. Causes du bonheur pu-

blic, t. 3, p. 215.

Bezout. Mathématiques, t. 3, p. 146. BIARNOI DE MERVILLE. Art oratoire, t. 1, p. 246.

BIBLIOTHEQUE DE CAMPAGNE.

Romans, 1. 2, p. 249.

BIBLIOTHEQUE DES ROMANS, 1.2, ր. 254.

BIDET. Agriculture, 1.3, p. 184. BIEVRE. Comédie, t. 1, p. 140. BILHARD. Dictionnaire poétique, t. 3, p. 20.

BION. Poètes bucoliques grees, 1. 1,

Biov. Mathématiques, t. 3, p. r45. Mécanique, p. 162.

BITAUBE. Traduction de l'Iliade d'Homère, t. 1, p. 5. Romans épiques, p. 124.

Black. Médecine, t. 3, p. 89. BIACKSTONE. Loix angloises, t. 3,

BLIN DE SAINMORE. Élégie, t. 1,

p. 161.

BLONDEL. Architecture, 1.3, p. 176. BOCAGE. ( madame du ) Traduction de Milton, t. 1, p. 90. Poètes épiques françois, p. 119. Voyages, 1. 2, p. 40.

Boernaave. Médecine et Chirurgie,

t. 3, p. 86. Chimie, p. 91.

Boffrand. Architecture, t. 3, p.

BOLARDO. Poètes italiens, t. 1, p. 68.

Boileau. Poetes épiques françois, t. 1, p. 115. Satyres, p. 150. Poèmes lyriques, p. 155. Art poétique, p. 156. Epîtres, p. 158. Epigrammes, p. 163. Traduction de Longiu , p. 229.

Boisakh. Fables, t. 1, p. 169.

Boismont. (l'abbé de) Panégyriques, t. 1, p. 212.

Boissel. Voyages, t. 2, p. 37. Boissy. Comédie, t. 1, p. 138. Boissière (la) Sermons, t. 1, p.

BOIVIN. Traduction de l'Œdipe de. Sophocle, t. r. p. 8.

BOIVIN DU VILLARS. Mémoires sur les guerres d'Italie, t. 2. p. 156.

Bologne. ( de ) Poèmes lyriques, t. т, р. <u>1</u>54.

Bombelle. Art de la guerre, t. 3, р. 193.

BONARELLI. Poètes italiens, t. r, p. 78.

BONNEFONS. Poètes latins modernes, t. 1, p. 60.

Bonnegarde. (de) Dictionnaire historique, etc. t. 2, p. 219.

BONNET. Histoire naturelle, t. 3, р. 131.

BONNEVILLE. Traduction du théâtre

allemand, t. 3, p. 235.
BONTEMPS. (madame) Traduction de Thompson, 1. τ, p. 96.

Bordeaux. Mémoires, t. 2, p. 165. Bordenave. Physiologic, t. 3, p.

Bossu. Voyages, t. 2, p. 33.

Bossuet. Sermons, t. 1, p. 202. Panégyriques, p. 207. Histoire des hérésies, t. 2, p. 62. Histoire universelle, p. 83. Religion, t. 3, p. 206.

Bossut. Mathématiques, t. 3, p. 146.

Mécanique, p. 163. BOUCHAUD. Traduction d'Apostolo

Zeno, t. 1, p. 82. BOUGHER. Traduction de Tacite, t. 2, p. 123.

Boufflers. Poésies fugitives, 1. 1,

P. 174. Romans, 1. 2. p. 252. BOUGAINVILLE. Traduction de l'Anti-Lucrèce de Polignac, t. 1, p. 66. Voyages, t. 2, p. 16. Ma-thématiques, t. 3, p. 147. BOUGEANT. (le P.) Paix de West-

phalie, t. 2, p. 165. Physique,

t. 3, p. 122.

Bouguer. Marine, t. 3, p. 171.

Bouttours. Rhétorique, t. 1, p. 236. Langue françoise , p. 270.

BOUILLON. Mémoires, t. 2, p. 168. Histoire de BOULAINVILLIERS.

France, 1. 2, p. 136.

BOULANGER.Œuvresphilosophiques,

1.3, p. 209. BOULARD. Traduction de Henry, t. 2, p. 186. Traduction de Schom-

bert, t. 3, p. 78. Vie de Howard, BRUHL. (de) Art militaire, t. 3, p. BRUMOI. (le P.) Traduction des BOULE. Panégyriques, t. 1, p. 212. poèmes dramatiques grees, t. 1 . p. 7. BOULOGNE. Sermons, t. 1, p. 205. Bouquer. Politique, t. 3, p. 75. Poetes latins modernes, p. 63. BOURDALOUE. Sermons, t. 1, p. 197. BRUNET. Histoire de France, t. 2, Panégyriques , p. 209. p. 156. BRUYERE. (la) Caractères, t. 3, p. 214. BOURGELAT. Agriculture, t. 3, p. BRUYN. Voyages, t. 2, p. 20. BRUZEN DE LA MARTINIÈRE. Bourgoin de Villefore. Tra-Épigrammes, t. 1, p. 163. duction de Cicéron, t. 1, p. 187-Bourgoing. Voyages, t. 2, p. 44. BRYDONE. Voyages, t. 2, p. 42. BOURRIT. Voyages, t. 2, p. 45. BUCHAN. Médecine, t. 3, p. 89. Boursault. Fables, t. 1, p. 166. BUCHANAN. Histoire d'Ecosse, t. 2, Lettres, t. 3, p. 60. р. 181. Buc'ноz. Dictionnaire botanique, t. Boussanelle. Art militaire, t. 3, p. 195. 3, p. 12. Dictionnaire vétérmaire, Boze. Eloges académiques, t. 1, p. p. 19. Botanique, p. 105. BUFFIER. (le P. Art poétique, t. 1, 225. BRANTÔME. Mémoires, t. 2, p. p. 177. Rhétorique, p. 237. Grammaire, p. 251. Philosophic, t. 3, 16r. BRÉBEUF. Traduction de Lucain, p. 115. BUFFON. Histoire naturelle, t. 3, pt. 1 , p. 50. Epigrammes , p. 162. BRÉMOND. Physique, t. 3, p. 125. 127. Traduction de Newton , p. 140. BRÉQUIGNY. Histoire des révolutions Epoques de la nature, p. 210. de Gênes, t. 2, p. 193. BULLET. Histoire de France, t. 2, Bret. Mémoires de Ninon de Lenp. 186. BULTEAU. Histoire des ordres reliclos, t. 2, p. 168. BRIDAULT. Histoire romaine, t. 2, gicux, t. 2, p. 76. BUONAPARTE. Campagne, t. 3, p. р. 119. Brisson. Histoire naturelle, t. 3, p. 136. Physique, t. 3, p. 126. Burigny, Histoire des révolutions de Constantinople, t. 2, p. 128. BROHON (mademoiselle) Romans, Histoire de Sicile, p. 195. t. 2, p. 242, BURLAMAQUI. Politique, t. 3, p. 71. BROTIER. Edition de Tacite, t. 2, BURY, Histoire ancienne, t. 2, p. 103. p. 122. Histoire de Jules-César, t. 2, p. 125. Brousse des Faucherets. Co-Histoire de Henri IV, p. 152. Hismédie, t. 1, p. 143. BROUSSONNET. Agriculture, t. 3, toire de Louis XIII, p. 152. p. 189. BRUCE. Voyages, 1. 2, p. 28. Busching. Géographie, t. 2, p. 10. Bussy Rabutin. Mémoires, t. 2,

BRUCKER. Histoire de la philosophic, t. 3, p. 114.

BRUEYS. Comédic, t. 1, p. 139. Histoire des hérésies, t. 2, p. 63.

CAHUSAC, Opéra, t. 1, p. 146. CAILHAVA. Comédie, t. 1, p. 140. Art poétique, p. 180. CAILLE (l'abbédela) Voyages, t. 2, p. 28. Mathématiques , t. 3 , p. 143, Marine, p. 169.

CAILLI. Epigrammes, t. 1, p. 162. CALMET. Histoire sacrée, t. 2, p. 50. Histoire universelle, p. 85. La Bible commentée, t. 3, p. 203. CALPRENÈDE. Romans, t. 2, p.

p. 166. Lettres, t. 3, p. 59. BUTLER. Poètes anglois, t. 1, p. 91.

BUY DE MORNAS. Géographie,

228,

t. 2, p. 11.

CALPURNIUS. Poètes latins, t. 1, p.

CAMBRAI. Mécanique, t. 3, p. 164. CAMOENS. Poètes portugals, t. 1,

p. 85. CAMPISTRON. Tragédie, t. 1, p. 129. CAMUS. (le) Mathématiques, t. 3, p. 148.

CARACCIOLI. Lettres morales, t. 3,

p. 219.

CARLENCAS. (Juvenel de) Histoire des Belles-Lettres, etc., t. 2, p. 211. CARLIER. Agriculture, 1.3, p. 190. CARRIÈRES. La Bible, t. 3, p. 203. CASSANDRE. (François) Traduction

d'Aristote, t. 1, p. 229. CASSINI, fils de Jacques. Astrono-

nne, t. 3 , p. 154.

Cassini. Astronomie, t. 3, p. 154. CASSINI. (Jacques) Astronomie, t. 3, p. 155.

CASSINI fils. Marine, t. 3, p. 170. CASTEL. (Esprit du P.) t. 3, p. 50. CASTELNAU. Mémoires sur l'histoire

de France, t. 2, p. 157. CASTRE (du) D'AUVIGNY. Histoire des hommes illustres de la France,

t. 2, p. 169.

CATHERINE II. Législation, t. 3,

CATROU. Traduction de Virgile, t. 1, p. 26. Histoire des Anabaptistes, t. 2, p. 63.

CATROÙ et ROUILLÉ. Histoire ro-

maine, t. 2, p. 114.

CATULLE. Poètes latins, t. 1, p. 20. CAVEYRAC. (l'abbé de) Histoire de Louis XIV, 1. 2, p. 154.

CAYET. Histoire de Henri IV, t. 2, р. 160.

CEDORS. Traduction de Tassoni, t. 1,

CEILLIER. (dom) Ecrits ecclésias-

tiques, t. 2, p. 66. CERUTTI. Poèmes, t. 1, p. 158. CERVANTES. Romans, t. 2, p. 250.

CÉSAR. Histoire romaine, t. 2, p. 108. Tactique militaire , t. 3 , p. 392.

CHALINE. Traduction de Juvénal, t. г, р. 48.

CHAMBRAI. Architecture, t. 3, p.

CHAMPFORT. Tragédie, t. 1, p. 132. Comédie, p. 140. Epîtres, p. 159. CHANTREAU, Voyages, t. 2, p. 44.

CHAPELAIN. Poètes épiques françois,

t. 1, p. 114. Sermons, p. 204. CHAPELLE. Epigrammes, t. 1, p. 163. Poésies fugitives, p. 171.

CHAPELLE. (de la) Histoire de la Suisse, t. 2, p. 197.

CHAPPE D'AUTEROCHE. Astronomie, t. 3, p. 158.

CHAPTAL. Chimie, t. 3, p. 98.

CHARBUI. Histoire saerée, t.2., p. 53. CHARDIN. Voyages, t. 2, p. 18. CHARENTON. Traduction de l'His-

toire d'Espagne, t. 2, p. 172. CHARLES IX. Mémoires sur ce règne,

t. 2, p. 157. CHARLEVOIX. (le P.) Histoire du

Japon, t. 2, p. 207. CHARNIERES. Marine, t. 3, p. 170.

CHARRON. Esprit, t.3, p. 45. Traité

de la Sagesse, p. 213. CHASTELLUX. Voyages, t. 2, p. 35. CHATEAUBRUN. Tragédie, t. 1, p.

CHATELET. (madame du) Physique, t. 3, p. 121. Traduction de Newton, p. 140.

CHAUCER. Poètes anglois, t. 1, p. 98. CHAUDON. (dom) Dictionnaire historique, t. 2, p. 218.

CHAUFFEPté. Dictionnaire histo-

rique, t. 2, p. 217. CHAULIEU. Poèmes lyriques, t. 1, p. 155. Poésies fugitives, p. 172.

CHEMINAIS. Sermons, t. 1, p. 198. CHÉNTER, Satyres, t. 1, p. 151. Tru-

gédie, p. 132. CHESNAYE DES BOIS. Mœurs des François, t. 2, p. 170. Dictionnaire historique, p. 222. Dictionnaire militaire, t. 3, p. 6. Agriculture, p. ı85.

CHEVREAU. Histoire universelle, t. 2, p.93.

CHOISI. (l'abbé) Voyages, t. 2, p. 19. Histoire ecclésiastique, p. 58. Histoire de France, p. 147.

CHOIX LITTERAIRES, t. 3, p. 35. CHOMEL. Botanique, t. 3, p. 106.

CHOMEL. (Noël) Agriculture, p. 182. CHOMPRÉ. Dictionnaire de la Fable, t. 3, p. 7

CICERI. (l'abbé) Sermons, t. 1, p.

CICERON. Orateurs, t. 1, p. 185. Rbétorique, p. 230.

CITRI DE LA GUETTE. Histoire romaine, t. 2, p. 120.

CLAIRAUT. Mathématiques, t. 3, p. 141.

CLARENDON. Histoire d'Angleterre, t.2, p. 181.

CLARKE. Traduction de Newton, t. 3, p. 140.

CLAUDIEN. Poètes latins, t. 1, p. 58. CLAVILLE. Traité du vrai merite, t. 3, p. 214.

CLÉMENCET. Art de vérifier les dates, t. 2, p. 88.

CLÉMENT. (l'abbé) Panégyriques, t. 1, p. 212.

CLEMENT. (dom ) Chronologie, t. 2, p. 6.

CLEMENT. (J. M. B.) Satyres, t. 1, p. 151. Essais de critique sur la littérature, t. 3, p. 235.

Соснік. Ваггеан, т. 1, р. 217. Соснік. Voyages, 1. 2, р. 38.

CODE DE FREDERIC, t. 3, p. 78. COLARDEAU. Tragédie, t. 1, p. 131. Élégie, t. 1, p. 160.

Colin. (l'abbé) Traduction de Cicéron, 1. 1, p. 230.

Colle. Comédie, 1.1, p. 140.

COLLIN D'HARLEVILLE. Comédie,

COLOMBIÈRE. Sermons, t. 1, p.

COMMINES. Mémoires sur Louis XI,

COMMIRE. Poètes latins modernes,

CONDAMINE. Astronomic, t. 3, p. 155.

CONDÉ. Mémoires sur les règnes de François 11 et Charles 18, 1, 2, p. 157. Campagne, 1, 3, p. 199.

CONDILLAC. (l'abbé) Philosophie,

CONDORCET. Éloges académiques, t. 1, p. 225. Mathématiques, t. 3, P. 147.

CONGREVE. Poètes dramatiques anglois, t. 1, p. 97.

CONTANT D'ORVILLE. Esprit de Voltaire, t.3, p.51.

COOK. Voyages, 1. 2, p. 16.

CORNEILLE. (Pierre) Tragédie, t. t., p. 125. Comédie, p. 134. CORNEILLE. (Thomas) Tragédie,

1. 1, p. 130.
CORNELIUS - NEPOS Histoire ro-

CORNELIUS - NEPOS. Histoire romaine, t. 2, p. 111. COTTE. Histoire naturelle, t. 3, p.

135. COUPÉ. Soirées littéraires, t. 3. p.

Coupé. Scirées littéraires, t. 3, p. 234.

COURAYER. (lc) Traduction del'Histoire du concile de Trente, 1.2, p. 71. COURTANVAUX. Voyages, 1.2, p. 17. COUSIN JACQUES. Comédie, 1.1, p. 148.

Cousin. Histoire ecclésiastique, 1.2, p. 59. Histoire du Bas-Empire, 1.2, p. 127.

p. 127. Cousi N. Mathématiques, t. 3, p. 150.

COUTURES. (des) Traduction de Lucrèce, t. 1, p. 19.

COWLEY. Poètes anglois, t. 1, p.99. COYER. (l'abbé) Histoire de Jean Sobieski, t. 2, p. 202. Voyages, p. 41. Facéties, t. 3, p. 226.

CREBILLON. Tragédie, t. r, p. 127. CREBILLON fils. Romans, t. 2, p. 245.

CREDO. Agriculture, t. 3, p. 189. CRESCENS. (Pierre de) Agriculture, 1. 3, p. 181.

CREVECŒUR, Voyages, t. 2, p. 35. CREVIER. Rhétorique, t. 1, p. 239. Histoire des empereurs romains, 1, 2, p. 125.

CRILLON. (l'abbéde) L'Homme moral, t. 3, p. 216.

CROISET. Année chrétienne, t. 3, p. 206.

CROUSAZ. Philosophie, 1. 3, p. 114. CUBLERES. Poésies fugitives, t. 1, p. 174.

CUGNET, libraire. Romans, t. 2, p. 253.
CUGNOT. Art militaire, t. 3, p. 197.

D

DACIER. Traduction d'Horace, t. 1, p. 33. Traduction de la Poétique d'Aristote, p. 176. Traduction de

Plutarque, t. 2, p. 98: DACIER. (madame) Traduction d'Homère, t. 1, p. 4. Traduction

des Nuces et du Plutus d'Aristophane, p. 8. Traduction de Sapho et d'Anacréon, p. 9. Traduction de Plante, p. 12. Traduction de Térence, p. 16.

DAGUES DE CLAIRFONTAINE. Aunales de la bienfaisance françoise,

t. 3, p. 222.

D'AGUESSEAU. Barreau, t. 1, p.

219.

D'Alègre. Sermons, t. r., p. 204. D'ALEMBERT. Traduction de Tacite, t. 2, p. 122. Histoire de Christine, reine de Suède, p. 201: Diction-naire encyclopédique, t. 3, p. 8. Mélanges littéraires, p. 117. Mathématiques, p. 142. Mélanges de littérature, p. 234.

DALIBARD. Botanique, t. 3, p. 107. DAMPIER. (Guillaume) Voyages,

t. 2., p. 15.

DANCHET. Opéra, t. 1, p. 146. Daniel. (le P.) Histoire de France, t. 2, p. 129. Histoire de la milice françoise, p. 144. Physique, t. 3, p. 122.

D'ANTE. (le) Poètes italiens, t. 1,

DANVILLE. Géographie, t. 2, p. 8.

DAPPERS. Voyages, t. 2, p. 26. DARCET. Chimie, t. 3, p. 97. Histoire naturelle, p. 136.

D'ARGENS. (le marquis) Ses œuvres,

t. 3, p. 208.

D'ARGENVILLE. Voyages, t. 2, p. 36. Peinture, t. 3, p. 177.

DARNAUD. Comédie, t. 1, p. 141. Églogue, p. 149. Poèmes lyriques, p. 155. Élégie, p. 161. Poésies fugitives, p. 174. Romans, t. 2, p. 253. Œuvres diverses, t. 3, p. 236.

D'Assouci. Traduction d'Ovide, t.

ı, p. 41.

DAUBENTON. Agriculture, t. 3, p.

D'AUBIGNÉ. Histoire de France · depuis 1550 jusqu'en 1610, t. 2, p. 161.

D'AULNOY. (madame) Romans, 1.2, p. 232.

DAVILA. Histoire des guerres civiles ' de France, t. 2, p. 150.

D'AVRIGNY. Histoire universelle, L 2, p. 92.

Debrosses. (Charles) Marine, t. 3;

Debure. Bibliographie, t. 3, p. 235. DECOMBLE. Agriculture, t. 3, p.

DE FOIX. Art oratoire, t. 1, p. 242. Deidier. Mathématiques, t. 3, p. 152. Art militaire, p. 196.

DE LA CROIX. Morale, t. 3, p. 215. DELANTIER. Comédie, t. 1, p. 141. DÉLICES DE LA FRANCE. Voyages,

t. 2, p. 3<sub>7</sub>.

Delille. (l'abbé) Traduction de Virgile, t. 1, p. 29. Poèmes, p. 157. DELISLE. Astronomie, t. 3, p. 154. Delisle de Sales. Philosophie de la nature, t. 3, p. 209.

DELLA TORRE. Histoire naturelle,

1. 3, p. τ3<u>2</u>.

Demachy. Chimie, t. 3, p. 98. Demosthène. Orateurs, t. 1, p.

DENHAM. Poètes anglois, t. 1. p. 98.

DENINA. Histoire des révolutions d'Italie, t. 2, p. 192. Révolutions de la littérature aucienne et moderne, p. 211.

DENISE. Traduction de Phèdre, t.

ī, p. 46.

DENYS D'HALICARNASSE. Histoire romaine, t. 2, p. 109. DERHAM. Physique, t. 3, p. 120.

DESELLONS. (le P.) Poètes latins modernes, t. t, p. 65.

Descartes. Mathématiques, t. 3,

р. 139.

DES ESSARTS. Causes célèbres, t. 1, p. 229. Histoire des tribunaux, t. 3, p. 76. Dictionnaire universel de police, p. 81. Procès famenx, p. 216.

Desfontaines. (l'abbé) Traduction de Virgile, t. 1, p. 27. Traduction d'Horace, p. 36. Traduction de Pope, p. 93. Langue françoise, p. 27t. Journaux, t. 3, p. 27. Esprit, p. 48.

DESGODETS. Architecture, t. 3, p.

DES GRANGES. Religion, t.3, p. 205. DESGROUATS. Langue françoise, t. 1, p. 276.

DESHOULIÈRES. (madame) Eglogue. t. 1, p. 149. Elégie, p. 160.

DESLANDES. Histoire de la philosophie, 1.3, p. 114. Marine, p. 169. DESMAHIS. Poésies l'ugitives, t. 1,

p. 173.

DESMARETS. Poètes épiques fran-Cois, t. r, p. 114. DESMAY. Fables, t. r, p. 166.

DESORMEAUX. Histoire de la maison de Bourbon, t. 2. p. 147. Histoire de Condé et de Turenne, p. 164. Histoire de la maison de Montmorency, p. 165. Histoire d'Espagne, p. 172.

DESTOUCHES. Comédie, t. 1, p. 136. D'ESTRÉES. Histoire de Marie de

Médicis, t. 2, p. 161.

DICQUEMARE. Astronomie, t. 3, p. 160•

DICTIONNAIRE DE L'ACADÉMIE, t. 1, p. 267.

DICTIONNAIRE DOMESTIQUE, t. 3, p. rg.

DICTIONNAIRES SUR PLUSIEURS SUJETS, t. 3, p. 21, 22 et 23.

DIDEROT. Comédie, t. 1, p. 139. Romans, 1. 2, p. 255. Dictionnaire encyclopédique, t. 3, p. 8. Mathématiques, p. 142. Œuvres philosopluques, p. 209.

DIDOT. Collection des moralistes, t. 3.

p. 219.

DINOUART. (l'abbé) Ouvrages sur la chaire, t. 1, p. 214. Déclamation, p. 248. Journal ecclésiastique, 1. 3, p. 34.

DIODORE DE SICILE. Histoire uni-

verselle, t. 2, p. 81.

DION CASSIUS. Histoire romaine, t. 2, p. 110, et p. 123.

DIONIS DU SEJOUR. Astronomie, t. 3, p. 160

DIXMERIE. Romans, t. 2, p. 252. Les deux âges du goût, t. 3, p. 129.

DIXON. Voyages, t. 2, p. 16. DOISSIN. (le P.) Poètes latins mo-

dernes, t. 1, p. 65.

DORAT. Poètes épiques françois, t. 1, p. 122. Comédie, p. 141. Poèmes, p. 157. Elégie , p. 161. Fables, p. 170. Poésies fugitives, p. 174.

D'ORLÉANS. (le P.) Histoire d'Espagne, t. 2, p. 171. Révolutions d Angleterre, i. 2, p. 179. DOTTEVILLE. (le P.) Traduction

de Salluste, t. 2, p. 107. Traduce tion de Tacite, p. 123.

DOUGHET. Orthographe, t. t , p. 256. DOUJAT. Traduction de Velleius Paterculus, 1. 2, p. 112.

DOYEN. Géométrie, t. 3, p. 148.

DRACK. Voyages, t. 2, p. 15. DREUX DU RADIER. Histoire universelle, t. 2, p. 91. Histoire de France, p. 137. Régentes et reines de France, p. 169.

DROUET DE MAUPERTUY. Histoire ecclésiastique, t. 2, p. 60.

DRYDEN. Poètes dramatiques anglois, t. 1, p. 97.

D U BELLOI. Tragédie, t. r. p. 13t.

DUBET. Agriculture, t. 3, p. 184. DUBOIS. Agriculture, t. 3, p. 190. Dubois de Saint-Gelais. Traduction de Bonarelli, t. r., p. 78.

Dubos. (l'abbé) Art poétique, t. 1, p. 177. Histoire de France, t. 2, p. 135.

DUBREUL, (le P.) Histoire de la ville de Paris, t. 2, p. 138.

DUBROCA. Entretiens sur l'histoire naturelle, t. 3, p. 137.

DUCHESNE. Histoire des papes, t. 2, p. 72. Recueil des historiens de la France, p. 168.

Ducis. Tragédie, t. 1, p. 132.

Duclos. Opéra, t. 1, p. 147. Voyages, t. 2, p. 41. Histoire de Louis XI, p. 149. Mémoires sur l'histoire, p. 171. Romans, p. 245. Morale, i. 3, p. 215.

DUDOYER. Comédie, t. 1, p. 143. DUFRESNOY. Poètes latius modernes,

t. 1, p. 61.

DUGUET. Esprit de la morale chrétienne, t. 3, p. 43. Morale, p. 205. DUHALDE. (le P.) Histoire de la Chine, etc., t. 2, p. 206.

DUHAMEL. Médecine, t. 3, p. 87. Duhamel du Monceau. Mécanique, t. 3, p. 168. Agriculture, р. 183.

DUJARDIN. Traduction de Pétrone, ι. τ, p. 55.

DUJARDIN ET SELLIUS. Histoire des Provinces-Unics, 1.2, p. 177. DULAGUE. Marine, t. 3, p. 169. DULARD. Poèmes, t. 1, p. 157.

DUMAS. Histoire des hérésies, t. 2, p. 64.

DU MOURRIER. Poètes épiques francois, t. 1. p. 121/

DUPATY. Voyages, t. 2, p. 42.

DUPATY DE CLAM. Art militaire, t. 3 p. 196.

DUPERRON DE CASTERA. Traduction des poètes espagnols, t. r, p. 85. Traduction du Camoens, p. 86.

DUPIN. Histoire ecclésiastique, 1. 2, p. 58. Écrits ecclésiastiques, p. 65. DUPLANIL. Traduction de Buchan, t. 3 , p. 89. ·

DUPLEIN. Histoire de France, t. 2,

p. 729.

DUPRE DE SAINT-MAUR. Traduc-

tion de Milton, t. 1, p. 89. DUPUY. Traduction de Sophocle, t. 1, p. 8. Commerce, t. 3, p. 111. Origine des cultes religieux, p. 211. DUPUY D'EMPORTES. Agriculture, t. 3, p. 185.

Dupuy Lauron. Art militaire, t. 3,

DURAND. Art de vérifier les dates, t. 2, p. 88.

DURAND. (madame) Romans, t. 2, p. 235.

DURANDE. Botanique, to 3, p. 105.

Dureau de la Malle. Traduc-

tion de Tacite, t. 2, p. 123. DURTUBIE. (Théodore) Manuel d'artillerie, t. 3, p. 194. DUSAULX. Traduction de Juvénal,

t. r, p. 48.

Dussieux. Bibliothèque universelle des dames, t. 3, p. 232.

DU TERTRE. Histoire d'Angleterre, t. 2, p. 180.

DUVAL. Marine, t. 3, p. 169.

ERARD. Barreau, t. 1, p. 215. ERASME. Eloge de la folie, t. 3, p.

Eschine. Orateurs, t. 1, p. 183.

ESCHYLE. Postes dramatiques, t. 1,

E

p. 6.

ECHARD. (Laurent) Histoire romaine, t. 2, p. 116.

ECOLE POLYTECHNIQUE. Mécanique, t. 3, p. 166.

ÉGLY. Traduction de Quillet, t. 1, p. 63. Histoire des rois des deux

Siciles , t. 2 , p. 195. Ernous. Poètes épiques chinois, t. 1,

p. 107.

ELIE DE BEAUMONT. (madame) Romans, t. 2, p. 240.

ELIE VINCENT. Agriculture, t. 3,

p. 182.

ELIEN. Histoire ancienne, t. 2, p. 99. Tactique des Grecs, 1.3, p. 194. ELISEE. (le P.) Sermons, t. 1, p. 205.

ELLIS. Voyages, t. 2, p. 31.

ELOI. Dictionnaire de la médecine, t. 3, p. 7.

ENCYCLOPÉDIE, (l'esprit de l' j t. 3, p. 52.

 $\mathbf{F}$ 

FABRE. (le P.) Traduction de Virgile, t. r, p. 27. Traduction de Phèdre , p. 45. Histoire ecclésiastique, t. 2, p. 56. FABRE D'ÉGLANTINE. Comédie,

t. 1, p. 143.

ÉSOFE. Fables, t. t, p. 164. ESPAGNAC. (d') Histoire du comte de Saxe, t. 2, p. 168. Art de la guerre, t. 3, p. 193. ETVENARD. Commerce, t. 3, p. EUCLIDE. Mathématiques, t. 3, p. EULER. Mathématiques, 1. 3, p. 144. Astronomic, p. 157. Marine, p. 171. EURIPIDE. Poètes dramatiques, te г,, р. 6.

EVELYN. Marine, t. 3, p. 171.

EXPILLY. Geographie, 1. 2, p. 10.

Expous. Agriculture, t. 3, p. 186.

FAGNAN. (madame) Romans, t. 2, FAL OIS. Art militaire, t. 3, p. FARQUHAR. Poètes dramatiques an-

glois, t. r, p. 97.

FAUCHER. (l'abbé) Mathématiques, t. 3, p. t. 3.

FAUQUES. (mademoiselle de) Romans, t. 2, p. 241.

FAVART. Opéra, t. 1, p. 148. FAVART. (l'ahbé) Dictionnaire d'his-

toire naturelle, t. 3, p. 12. FEIJOO. Théatre critique et universel, t. 3, p. 230.

FÉLIBIEN. Description de Paris, t.2, p. 139. Architecture, t. 3, p. 173. FEMMES FRANÇOISES. (l'esprit des)

t. 3, p. 54.

FÉNÉLON. Romans épiques, t. 1, p. 122. Sermons, p. 202. Rhétorique, p. 238. Art oratoire, p. 244. Œuvres spirituelles, t. 3, p. 205.

FENOUILLOT DE FALBAIRE. Comédie, 1. 1, p. 142.

FERAUD. (l'abbé) Grammaire, t. 1, p. 252.

FERRERAS. Histoire d'Espagne, t. 2, p. 172.

FERTÉ. (la) Peinture, t. 3, p.

FEUQUIÈRES. La Phantasiologie, t. 3, p. 231.

FLACHAT. Voyages, t. 2, p. 20.
FLECHIER. Sermons, t. 1, p. 201.
Panéry riques p. 07. Histoire de

Panégyriques, p. 07. Histoire de Théodose le Grand, t. 2, p. 127. FLORIAN. Romans épiques, t. 1,

Florian. Romans épiques, t. r.

FLEURY 'l'abbé) Histoire sacrée, t. 2, p. 53. Histoire ecclésiastique, p. 5:.

FOLENGO. Poètes italiens, t. 1,
p. 73.

FONTAINES. (madame de) Romans, 1. 2, p. 235.

FONTANELLE. Traduction d'Ovide, t. 1, p. 39. Comédie, p. 142. Histoire romaine, t. 2, p. 119. Romans, p. 249.

FONTENAT. (l'abbé de ) Diction-

naire des artistes, t. 3, p. 9. Journaux littéraires, p. 33.

FONTENELLE. Écrits sur la poésie françoise, t. 1, p. 112. Opéra, p. 145. Églogue, p. 148. Éloges académiques, p. 223. Lettres, t. 3, p. 60. Physique, p. 122. Astronomie, p. 154.

FORBIN. Mémoires, t. 2, p. 167. FORBONNAIS. Finances de la France, t. 2, p. 145. Commerce, t. 3, p. 109.

FORCE. (mademoiselle de la) Romans, t. 2, p. 234.

FORGEOT. Comédie, t. 1, p. 143.

FORMEY. Histoire ecclésiastique, t.

2, p. 58. Esprit de J. J. Rousseau,
t. 3, p. 51. Mélanges philosophiques, p. 233.

FOURCROI. Chimie, t. 3, p. 97. FOURNIER. Marine, t. 3, p. 170. FRANÇOIS. Apologie de la religion chrétienne, t. 3, p. 204.

FRANÇOIS DE NEUFCHATEAU. Comédie, t. 1, p. 144. Poésies fugitives, t. 1, p. 174.

FRAGUIER. Poètes lafins modernes, t. 1, p. 65.

FRANKLIN. Astronomie, t. 3, p. 161. FRA-PAOLO. Histoire des conciles, t. 2, p. 70.

FREDERIC, roi de Prusse. Poèmes, t. 1, p. 157. Art militaire, t. 3, p. 195. Sa Vie militaire, p. 200.

FRERET. Traduction de Mattei, t. r, p. 81.

FRERON. Traduction de Marin, t. 1, p. 80. Journaux littéraires, t. 3, p. 30.

Frenon et Marsy. Histoire de Marie Stuart, 1. 2, p. 162.

FREVILLE. Voyages, t. 2, p. 32.
FURETIERE. Dictionnaire grammatical, t. 1, p. 262. Fables, p. 166.
FUZELIER. Opéra, t. 1, p. 147.

Fables, p. 166.

G

GABRIEL THELLES. Poètes espagnols, t. 1, p. 83. GAICHIES. Art oratoire, t. 1, p. 243. GAILLARD. Art poétique, t. 1, p. 180. Rhétorique, p. 231. Histoire

de Francois 1, t. 2, p. 149. Mélanges littéraires, t. 3, p. 233.

GALLAND. Romans, t. 2, p. 249.

GALIANI. (l'abbé) Commerce, t. 3, p. 110.

GALIEN. Médecine, t. 3, p. 84. GAMACHE. Rhétorique, t. 1, p.237. GARSAULT. Agriculture, t. 3, p. 191. GARTH. Poètes anglois, t. 1, p. 94. GAUTIER. Barreau, t. 1, p. 215. GAUTIER. Anatomie, t. 3, p. 87. GAY. Poètes dramatiques anglois, t. r, p. 98.

GAYOT DE PITAVAL. Causes cé-

lebres, t. t, p. 220. GAY-TROUIN. Mémoires, t. 2, p. 167. GÉDOYN. Traduction de Quintilien, t. r, p. 232,

GELLERT. Ses poésies, t. 1, p. 104. GEMELLI CARRERI. Voyages, 1. 2, p. 15.

GENEST. Essais historiques sur l'Angleterre, t. 2, p. 183.

GENLIS. (madame de) Romans, t. 2, p. 243.

GENTIL DE LA BARBINAIS. Voyages, t. 2, p. 15.

GENTIL. (le) Astronomie, t. 3, p. 15g.

GERARD DE BENAT. Rhétorique, l. 1, p. 240.

GERARD. (l'abbé) Le comte de Valmout, t. 3, p. 206.

GERARD DE LAIRESSE. Peinture, t. 3, p. 178.

GERBERON. Histoire du jansenisme,

t. 2, p. 64. GERMANES. (l'abbé) Histoire des révolutions de Corse, 1. 2, p. 194. GESSNER. Ses poésies, t. 1, p. 101. GIANNONE. Histoire de Naples, t. 2, p. 195.

GIBBON. Décadence de la république

romaine, 1. 2, p. 117.

GIBERT. Rhétorique, t. 1, p. 233. Art oratoire, t. 1, p. 245. GILBERT. Satyres, t. 1, p. 151.

GILTBERT. Botanique, t. 3, p. 105. GILLET DE MOYVRE. Traduction

de Tibulle, t. 1, p. 44.

GILLET. (le P.) Traduction de Jo-

scphe, t. 2, p. 51.
GILLET. Traductions, t. 1, p. 186. GILLET. Barrean, t. 1, p. 215.

GIN. Traduction d'Homère, t. 1, p. 5. Art oratoire, p. 246.

GIRARD. Grammaire, t. 1, p. 254. Synonymes, p. 257.

GIRAUD. Temple de mémoire, t. 3, p. 229.

GIRAUDEAU. Commerce, t. 3, p. 110. GIROUST. Sermons, t. 1, p. 199.

GIRY. , le P. ) Vies des Saints, t. 2.

p. 80. GLOVER. Poètes anglois, t. 1, p. 94. GOBET. Histoire naturelle, 1.3, p. 136. GODEAU. Histoire ecclésiastique, t.

2, p. 59. GODEFROY DE LILLE. Satyre Mé-

nippée, t. 2, p. 159. GOGUET. Origine des loix, des arts et des sciences, t. 2, p. 211.

GOLDONI. Poètes italiens, t. 1, p. 82. GOMBERVILLE. Romans, t. 2, p.

Gomez. (madame de) Romans, t. 2, p. 233.

GORDON. Histoire des papes, t. 2, p **7**3.

GORINI. Poètes italiens, t. 1, p. 82. GOTTSCHED. Poètes dramatiques allemands, t. 1, p. 103. Botanique, 1. 3, p. 106.

GOUJET. (l'abbé) Ecrits sur la poésic françoise, t. 1, p. 110. Grammaire, p. 262. Histoire des papes, t. 2, p. 73. Histoire du collège de France, t. 2, p. 142.

Goulon. Art militaire, t. 3, p. 198. Gourville. Mémoires, 1.2, p. 166. GRAFIGNY. (madame de) Romans. t. 2 , p. 236.

GRANET. (l'abbé) Journaux litté-raires, t. 3, p. 29.

GRÉCOURT. Fables, t. 1, p. 167. GREGORIO LETI. Histoire des papes, t. 2, p. 73.

GRESSET. Traduction de Virgile, t. 1 , p. 29. Son Vert-vert , p. 119. Comédie, p. 139. Epître, p. 159. Poésies fugitives, p. 173.

GRIFFET. Sermons, L. 1, p. 203. Art d'écrire l'histoire, t.2, p. 7. Histoire de Louis XIII, p. 152.

GROS DE BESPLAS. (l'abbé) Art oratoire, t. 1, p. 246.

GROSIER. (l'abbé) Histoire de la Chine, 1.2, p. 207.

GROSLEY. Voyages, t. 2, p. 42. Voyage en Angleterre, p. 45.

GROTIUS. Histoire de Hollande , t. 2, p. 176. Traité du droit des gens, p. 65.

GROUNER. Histoire naturelle, t. 3, p. 134.

GUARINI. Poètes italiens, t. 1, p. 76.

GÚENÉE. (l'abbé) Religion, t. 3, p. 206.

GÜERIN. Traduction de Tite-Live, t. 2, p. 111.

GUESNERIE. (mademoiselle de la) Romans, t. 2, p. 242.

GUEUDÉVILLE. Traduction de Plaute, t. r, p. 14.

GUIBERT. Tactique militaire, t. 3, p. 194.

GUICHARDIN. Histoire d'Italié, 1.2, p. 192GUIGNES. Histoire des Huns, etc., t. 2, p. 203. GUISCHARD. Art militaire. t. 3

Guischard. Art militaire, t. 3, p. 194.

GUYARD DE BERVILLE. Histoire de Bertrand du Gueselin, t. 2, p. 155.

GUYON. (l'abbé) Histoire ancienne, t. 2, p. 102. Histoire du Bas-Empire, p. 127.

GUYOT. (l'abbé) Panégyriques, t. r., p. 213.

Guyor. Physique, t. 3, p. 124. Guys. Voyages, t. 2, p. 23.

 $\mathbf{H}$ 

HALLER. Poètes allemands, t. 7, p. 104. Médecine, t. 3, p. 88. Botanique, p. 106.

HALLEY. Astronomie, t. 3, p. 157. HAMILTON. Voyages, t. 2, p. 45. HAMILTON. Mémoires de Grammont, t. 2, p. 166.

HARDION. Histoire universelle, t. 2, p. 85.

HELVÉTIUS. Philosophie, t. 3, p. 116. Œuvres, t. 3, p. 210.

HÉLYOT. (le P.) Histoire des ordres militaires, t. 2, p. 75.

HÉNAULT. (le président) Histoire de France, t. 2, p. 132. HENRI III. (Journal de) t. 2, p. 158.

HENRY (le docteur) Histoire d'Angleterre, t. 2, p. 186.

HERICOURT. (d') Art militaire, t. 3, p. 197.

HERMANT. (Jean) Histoire des conciles, t. 2, p. 69.
HERMILLY. (d) Traduction de

HERMILLY. (d') Traduction de l'histoire d'Espagne, t. 2, p. 172. HERODIEN. Histoire romaine, t. 2,

p. 124.
HERODOTE. Histoire ancienne, t. 2,
HERODOTE. Histoire ancienne, t. 2,

p. 93. HERVEY. Poètes anglois, t. 1, p. 94. HÉSIODE, Poemes, t. 1, p. 2. HEURNUS. Médecine, t. 3, p. 89.

HIPPOCRATE. Médecine, 1.3, p. 83.

HISTOIRE UNIVERSELLE par une société de gens de lettres anglois, t. 2, p. 86.

HOMERE. Poemes, t. 1, p. 2. HORACE. Po tes latins, t. 1, p. 31.

Art po tique, p. 177. HOSTE. (le P. Paul / Marine, t. 3, p. 168.

HOUDRY. Ouvrages sur la chaire,

Houssay E. (Amelot de la) Histoire du gouvernement de Venise, t. 2, p. 193.

HOUTTEVILLE: Religion chrétienne, t. 3, p. 204.

How ARD. Prisons et maisons de force, t. 3, p. 221.

.HUBER. Traduction de Gessner, t. 1,

HÜBERT. Sermons, t. 1, p. 201. HUBNER. Géographie, t. 2, p. 9. Politique : t. 5, p. 75.

Politique . t. 5, p. 75. HUET. Ses poésies latines . t. 1, p. 65. Histoire de la navigation et du commerce des anciens, t. 3, p. 167.

Huissen. Histoire des conclaves,

HUME. Histoire d'Angleterre, t. 2, p. 178.

HURTAUT. Dictionnaire homonyme de la langue françoise, t. 3, p. 16. HUZARD. Art vétérmaire, t. 3, p. 191.

1

IMEERT. Ses poésies, t. 1, p. 122. Comédie, p. 142. Fables, p. 169. IMEOOF. Commerce, t. 3, p. 111. IRAILH. (l'abbé) Histoire des belles lettres, t. 2, p. 212.
ISOCRATE. Orateurs, t. 1, p. 182.

JACOBI. Poètes allemands, t. 1, p. 106. JANNEQUIN. Voyages, t. 2, p. 27. JAUBERT. (l'abbé) Traduction d'Ausone, t. 1, p. 58. Dictionnaire des arts et métiers, t. 3, p. 14. JAY. (le) Histoire romaine, t. 2,

p. 109.

JEAN SECOND. Poètes latins modernes, t. 1, p. 60.

JENSON. Agriculture, t. 3, p. 181. JOANNET. (l'abbé) Philosophie, t. 3, р. 118.

JODELLE. Poètes tragiques, t. 1, p. 124.

Jodin. Mécanique, t. 3, p. 165. JOINVILLE. Histoire de S. Louis,

t. 2, p. 147. JOLY. Mémoires, t. 2, p. 163.

JOMBERT. Dictionnaire de l'ingénieur, etc., t.3, p.6. Architecture, p. 175. JONQUIERES. Poètes épiques françois, t. 1. p. 121.

JOSEPHE. Histoire sacrée, 1. 2, p. 50. JOURDAN. Histoire ancienne, t. 2,

p. 103.

Journal du règne de Henri IV, t. 2, p. 159.

JOURNAL DE MEDECINE, 1. 3,

Journal de Paris, t. 3, p. 37. JOURNAL DE VERDUN, t. 3, p. 33. JOURNAL DES DAMES, t. 3, p. 36. Journal economique, t. 3, p. 33. Journal encyclopedique, t. 3, p. 33.

Journaux depuis la révolu-TION, t. 3. p. 38, 39, 40, 41, 42. Jousse. (Mathurin) Architecture,

t. 3, p. 174. JOUVE. (le P.) Histoire de la Chine, etc., t. 2, p. 207.

JOVE. (Paul ) Histoire d'Italie, t. 2, p. 190.

JUIGNE. Dictionnaire historique, t. 2, p. 215.

JULIENNE BELAIR. Art militaire, t. 3, p. 197. JUNKER. Chimie, t. 3, p. 91.

JUSSIEU. Botanique, t. 3, p. 102. JUVENAL. Satyres. t. 1, p. 47.

K

Keralio. Art militaire, t. 3, p. 195. KERALIO. (madame) Traduction des fables de Gay, t. 1, p. 98.

KERALIO. I mademoiselle ) Voyages, t. 2, p. 43.

KERVILLARS. Traduction d'Ovide, t. 1, p. 40.

KIEN-LONG. Poètes épiques chinois,

t. 1, p. 106. KNOX. (John) Voyages, t. 2, p.

KEMPFER. Histoire du Japon, t. 2, p. 208.

KŒNIG. Géométrie, t. 3, p. 152.

L

LABAT. Voyages, 1. 2, p. 28. LA BERGERIE. Traduction de Bon-

nefons, t. 1, p. 61. LA BLETEEIE. (l'abbé de) Histoire des empereurs romains, t. 2, p.

LA CEPEDE. Histoire naturelle et

physique, t. 3, p. 126. La Chapelle. Traduction de Catulle, t. 1, p. 20. Traduction de Tibulle, p. 43. Tragédie, p. 129.

LA CHAUSSÉE. (Nivelle de ) Comédie, t. r., p. 137.

LA CLEDE. Histoire d'Espagne, t. 2, p. 175.

LACOMBE. Art poétique, t. 1, p. 180. Géographie, t. 2, p. 8. Histoire ancienne, p. 101. Histoire du nord, p. 198. Histoire de Rassie, p. 199. Histoire de Christine de Suede, p. 202. Commerce, t. 3, p. 109. Dictionnaire d'anecdotes, p. 128.

LACOMBE. (d'Avignon) Vieux lan-

gage francois, t. 1, p. 379. LACOMBE DE PREZEL. Dictionnaire historique, etc., t. 2, p. 220.

LACRETELLE. ( l'aîné ) Jurispru-

dence, t. 3, p. 80.

LA CROIX. Histoire des cultes, 1.2, p. 65. Histoire d'Angleterre, p. 181. LACROIX. Dictionnaire des femmes célebres, t. 2, p. 221;

LACROIX. (de) Art de la guerre,

t. 3, p. 195.

LADVOCAT. Géographie, t. 2, p. 10. Dictiounaire historique, p. 218.

LA FARE. Poésies, t. 1, p. 155. Mémoires sur le regne de Louis XIV, t. 2, p. 164.

LA FAYETTE. (madame de) Ro-

mans, 1. 2. p. 232.

LAFITAU. (le jésuite) Voyages, t. 2, p. 30.

LAFITAU. (évêque) Histoire des hé-

résies, t. 2, p. 64. La FONTAINE. Élégies, t. 1, p. 160. Fables, p. 164. Poésies fugitives,

La Fosse. Traduction de Sapho et d'Anacréon, t. 1, p. 9. Tragédie,

р. тЗо.

Lafosse. Agriculture, t. 3, p. 191. LAGRANGE. Traduction de Lucrèce, t. r., p. 19. Traduction de Sénèque, p. 190.

LA GRANGE. (de Montpellier) Traduction de Zacharie, i. 1, p. 100. LA GRANGE-CHANCEL. Tragedie,

t. r, p. 130.

LA GRANGE. Mathématiques, t. 3,

LA HARPE. Traduction de Lucain, t. 1, p. 52. Traduction du Camoens, p. 86. Tragédie, p. 131. Epître, p. 159. Elégie, p. 161. Grammaire, p. 254. Voyages, t. 2, p. 14. Traduction de Suctoue, p. 124. Mêlanges littéraires, t. 3, p. 234.

LAIGNELOT. Tragédie, t. 1, p. 133. LA LANDE. Voyages, t. 2, p. 40.
Astronomic, t. 3, p. 157.

LALLEMAND. ( l'abbé ) Traduction

de Phèdre, t. t, p. 45. LAMARK. Botanique, t. 3. p. 105.

LAM ARRE. Traité de la police, t. 3, p. 81.

LAMBERT. (l'ablié) Histoire littéraire sons Louis XIV, t. 2, p. 210.

LAMY. (le P.) Rhétorique, t. 1, p. 234. Mathématiques, t. 3, p. ron.

LA MONNOYE. Poètes latins modernes, t. r., p. 66. Poésies fugitives, p. 173.

LA MOTTE. L'Iliade travestie, t. r, p. 5. Tragédie, p. 130. Opéra, p. 145. Eglogne, p. 149. Poemes lyriques, p. 153. Fables, p. 167.

LA MOTTE LE VAYEE. Romans, t. 2, p. 24?. Esprit, t. 3, p. 46. Lancelot. Grammaire, t. 1, p. 253.

LANDSBERG. Art militaire, t. 3, р. 196.

LANGLE. ( de ) Voyage en Espagne, 1. 2, p. 44. LANGLOIS. Histoire des hérésies,

t. 2, p. 63.

LA PLACE. Traduction du Théâtre anglois, t. r., p. 97. Tragédic, t. r., p. 131. Romans, t. 2, p. 248.

LA PLACE. Mémoires sur plusieurs rois de France, t. 2, p. 156.

La Porte. Tabbé de ) Art poétique, t. 1, p. 179. Le Voyageur françois, t. 2, p. 14. Journaux littéraires, t. 3, p. 31. Commerce, p. 110.

LA QUINTINIE. Agriculture, t. 3, p. 182.

LARCHER. Histoire aucienne, t. 2, p. 94.

LA ROCHE. Sermons, t. 1, p. 201. LARREY. Histoire de Louis XIV, t. 2, p. 153.

LA RUE. ( le P. ) Ses poésies latines, t. r, p. 65. Sermons, p. 199.

La Suze. (madame) Elégies, t. 1, р. 160.

La Tour ou Pin. Panegyriques, t. 1, p. 212.

LAUGIER. (l'abbé) Histoire de la république de Venise, t. 2, p. 193. LAUNAY. (de ) Fables, t. 1, p. 166. LA VALTERIF. Traduction de Perse, t. 1, p. 47. Traduction de Juvénal, p. 48.

LAVAUR. Traduction de Pétrone, 1. r, p. 55.

LAVILLE. Causes célèbres, t. 1, p. 220.

LAVOISIER. Chimie, t. 3, p. 96. Laya. Comédie, t. 1, p. 143.

LE BEAU. Histoire du Bas-Empire, t. 2, p. 126.

LE BLANC. (l'abbé) Tragédie, t. r, p. 132.

LE BLOND. Mathématiques, t. 3, p. 145. Art militaire, p. 196. LE BRUN. Traduction du Tasse, t. 1,

p. 76.

LEBRUN. Poèmes lyriques, t. 1,

р. 155.

LE BRUN. Fables, t. 1, p. 168. LE CAMUS. Mécanique, t. 3, p. 163. LE CAT. Physique, t. 3, p. 120. LECLERC. Traduction de Gibbon, t. 2, p. 117.

LECLERC. Histoire des Pays-Bas, t. 2, p. 177.

LE CLERC. (Jean) Journaux, t. 3,

LE CLERC. ( Sébastien ) Mathématiques, 1.3, p. 147. Architecture, p. 175.

LE COINTE. Art militaire, t. 3,

p. 194.

LE COMTE D'A ... Romans, t. 2, p. 249.

LEFEVRE. Mélanges en prose et en vers, t. 3, p. 234.

LEFRANC. Religion, t. 3, p. 206. LEFRANC DE POMPIGNAN. Traduction d'Eschyle, t. 1, p. 8. Tragédie, p. 130. Poèmes lyriques, p. 154.

LE GENDRE. (l'abbé) Histoire de France, t. 2, p. 130.

LE GENDRE. Agriculture, t. 3, p. 182.

LÉGIER. Poésies sugitives, t. 1, p. 174. LEGOUVE. Tragédie, t. 1, p. 133. LE GRAND D'AUSSY. Voyages,

t. 2, p. 37. LEGRAS. (le P.) Traduction de Cornelius Nepos, t. 2, p. 111.

L'HERITIER. (mademoiselle) Romans, t. 2. p. 235.

LEIBNITZ. Philosophie, t. 3, p. 115. Mathématiques, p. 140.

LE LONG. (le P.) Bibliothèque historique de la France, t. 2, p. 171. LE MAître. Barreau, t. 1, p. 215. 1 LE MERCIER DE LA RIVIERE. Politique, t. 3, p. 72.

LEMERY. Chimie, t. 3, p. 92. LEMIERE. Tragédie, t. 1, p. 131.

Poèmes, t. 1, p. 156. LE MOINE. (le P.) Poètes épiques françois, t. 1, p. 115.

LE MOINE. Mathématiques, t. 3, p. 146.

LE MONNIER. (l'abbé) Traduction de Térence, t. 1, p. 16. Traduction de Perse, p. 47. Fables, p. 169. LENET. Mémoires, t. 2, p. 164.

LENFANT. Sermons, t. 1, p. 205. Histoire des conciles, t. 2, p. 70.

Histoire des papes, p. 72.

LENGLET DU FRESNOI. Chronoiogie, t. 2, p. 5. Géographie, p. 9. Histoire universelle, p. 90. Romans, p. 254.

LE NOBLE. Traduction de Perse. 1. 1, p. 46. Fables, p. 166.

LEONARD. Eglogue, t. 1, p. 149. LEONARD DE VINCI. Peinture, t. 3, p. 178.

LEPAUTE. Mécanique, t. 3, p. 165. LE PAUTRE. Architecture, t. 3, p. 175.

LE PRINCE DE BEAUMONT. (madame) Romans, t. 2, p. 238.

LE ROY. (Charles) Orthographe, t. r, p. 255. LEROY. (Julien) Mécanique, t. 3,

р. 165.

LEROY. Marine, t. 3, p. 170. LETI. Histoire de Philippe II, roi d'Espagne, t. 2, p. 175. Vic de Cromwel, p. 182.

LE TOURNEUX. Aunée chrétienne, t. 3, p. 206.

LETROSNE. Politique, t. 3, p. 75. LE SAGE. Traduction de Boiardo, t. 1, p. 69. Traduction de poètes espaguols, t. 1, p. 84. Romans, t. 2, p. 244.

LESCALOPIER. Traduction du Tasse. 1. 1, p. 76.

L'Hopital. Mathématiques, t. 3, p. 141.

LIBANIUS. Orateurs, t. 1, p. 192. LIEUTAUD. Médecine, t. 3, p. 88. LIGER. (Louis) Agriculture, 1.3, p. 182 et 183.

LIMIERS. Traduction de Plaute, t. r. p. 13. Histoire de France, t. 2,

p. 100. LINGUET. Traduction du Théâtre espagnol, t. t, p. 84. Histoire des jésuites, t. 2, p. 78. Histoire d'Alexandre, p. 104. Histoire des ré-volutions de l'empire romain, p. 125. Politique, t. 3, p. 69.

LINNÆUS. Botanique, t. 3, p. 103.

Linton (madame) Romans, t. 2, p. 238.

LITTLETON. (mylord) Lettres, t. 3, p. 62.

Livov. (le P.) Synonymes, t. 1, p. 259.

LOBINEAU. Description de Paris,

LOCKE. Philosophie, t. 3, p. 115. LONDRES. Botanique, t. 3, p. 106.

LONG. Voyages, t. 2, p. 35. LONGCHAMP. (l'abbé de) Traduction de Properce, t. 1, p. 44. Histoire de la littérature françoise, t. 2,

Longerrerre. Traduction de Sapho et d'Anacréon, t. 1, p. 9.

LONGIN. Rhétorique, t. r, p. 229. LONGUEVAL. Histoire de l'église gallicane, t. 2, p. 137.

LOPEZ DE RUEDA. Poètes espagnols, t. 1, p. 85. LOPEZ DE VEGA. Poètes espagnois,

LORRIS DE MEUN. Poésies fugitives,

LORRY. Médecine, t. 3, p. 89.

Louis. Chirurgie légale, t. 3, p. 80. Lubert. (mademoiselle de) Romans, t. 2, p. 237.

LUCAIN. Poètes latins, t. r, p.

LUCAS. (Paul) Voyages, t. 2, p.

LUCIEN. Art d'écrire l'histoire, t. 2, p. 6.

LUCRECE. Poètes latins, t. 1, p. 17. LUSSAN. (mademoiselle) Histoire de Charles VI, t. 2, p. 148. Histoire de Louis XI, p. 149. Romans, p. 286.

LUNEMBOURG (Campagnes du maréchal de), t. 3, p. 200. LYSIAS. Orateurs, t. 1, p. 182.

## M

MABLY. Étude de l'histoire, t. 2, p. 7. Histoire ancienne, p. 102. Observations sur les Romains, p. 12. Politique, t. 3, p. 73.

MACHIAVEL. Histoire de Florence, t. 2, p. 194. Politique, t. 3, p. 69. MACQUER. Histoire ecclésiastique, t. 2, p. 58. Histoire romaine, p. 115. Histoire d'Espagne, p. 173. MACQUER. Chimie, t. 3, p. 92.

MAFFEI. Poètes italiens, t. 1, p. 81.
MA-GEOGHEGAN. Histoire d'Irlande, t. 2, p. 183.
Alex (Pubbé) Architecture 1, 2

MAI. (l'abbé) Architecture, t. 3, p. 176.

MAILLET. (de) Voyages, t. 2, p. 25.
Histoire naturelle, t. 3, p. 131.
MAILLY. L'Esprit de la Fronde,

t. 2, p. 153.
MAIMBOURG. Histoire ecclésiastique,
t. 2, p. 61;

MAINARD. Épigrammes, t. 1. p. 162. MAINTENON. (madame de) Lettres, t. 3, p. 59.

MAIRAN. Eloges académiques, t. 1, p. 225. Physique, t. 3, p. 121.
MAIRAULT. Traduction de Némésien et de Calpurnius, t. 1, p. 58.

MAIRE. (le) Voyages, t. 2, p. 27.

Maison-Neuve, Tragédie, t. 1. p. 132.

MAIZEROI. Art de la guerre, t. 3.

MALEBRANCHE. Philosophie, t. 3, p. 114.

MALHERBE. Poèmes lyriques, t. 1, p. 152.

MALLET. Art poétique, t. 1, p. 177.
Déclamation, t. 1, p. 248.
MALLES Histoire du Departer?

MALLET. Histoire du Danemarck, t. 2, p. 199.

MALOUIN. Chimie, t. 3, p. 92. MANNORY. Barreau, t. 1, p. 219. MARCHAND. Dictionnaire historique, 1. 2, p. 217.

MARCHAND. (madamele) Romans, t. 2, p. 236.

MARIANA. Histoire d'Espagne, t. 2, p. 172.

MARIE. Mécanique, t. 3, p. 163. MARIN. Poètes italiens, t. 1, p. 79.

MARIN. Poetes namens, t. 1, p. 79.
MARIN. (le P.) Histoire des ordres
religieux, t. 2, p. 75.

MARIVAUX. Comédie, t. 1, p. 138. Romans, t. 2, p. 245. Le Spectateur françois, t. 3, p. 215.

MARIVETZ. Physique, 1.3, p. 126. MARMOL. Voyages, 1.2, p. 26. MARMONTEL. Traduction de Lucain, t. 1 , p. 51. Romans épiques, p. 124. Tragédie, p. 132. Art poétique,

p. 179. Romaus, t. 2, p. 251. MAROLLES. (l'abbé de) Traduction de Lucrice, t. 1, p. 10. Traduc-tion de Catulle, p. 20. Traduction de Virgile, p. 26. Traduction de Tibulle, p. 43. Traduction de Perse, p. 47. Traduction de Juvénal , p. 48. Traduction de Lucain, p. 50.

Marot. (Clément) Epigrammes, 1-1, p. 162. Poésies sugilives, p. 171. MARSAIS. (du) Tropes, t. r. p. 258. MARSHALL. Voyages, t. 2, p. 47. Marsolier. Comédie, t. 1, p. 148. MARSOLLIER. (l'abbé) Histoire de

Henri VII., t. 2., p. 182. MARSY. (l'abbé de ) Poètes latins

modernes, t. 1, p. 65. Histoire des peuples indiens, t. 2, p. 205. MARTIAL. Poètes latins, t. 1, p. 56.

MARTIGNAC. Traduction de Térence. t. 1, p. 16. Traduction de Virgile, p. 26. Traduction d'Ovide, p. 41. Traduction de Perse, p. 47. Traduction de Juvénal, p. 48.

MARTIN. (dom) Histoire de la religion des Gaulois, t. 2, p. 135.

MARTINIERE. (la) Géographie, t. 2, p. 9. Histoire de Louis XIV, p. 153.

MASCARON. Panégyriques, t. r, p.

Mascrier. (l'abbé le ) Édition de Martial, t. 1, p. 56. Cérémonies religieuses, t. 3, p. 207.

Massac. Agriculture, t. 3, p. 186. MASSE. Dictionnaire des caux et

forêts, t. 3, p. 13. MASSIEU. Poètes latins modernes, t. 1, p. 65. Eerits sur la poésie françoise, p. 109.

MASSILLON. Sermons, 1.1, p. 20c. Pauégyriques, p. 210.

MASSON. Traduction de Lucain, 1.1, p. 51.

Masson de Morvilliers. Géographie, t. 2, p. 11.

MAUBERT. Histoire universelle, 1.2, p. 92.

MAUBUI. Fenimes illustres de la France, 1. 2, p. 170.

MAUCROIX. (l'abbé de) Traduction de Cicéron, t. 1, p. 186.

MAUPERTUIS. Physique, t. 3, p. 121. Astronomie, p. 156.

MAUPIN. Agriculture, t. 3, p. 186. MAUFONT. Ecrits sur la poésie francoise, t. r, p. rtr.

MAURILLON. Politique, t. 3, p. 74. Maury. Sermons, t. 1, p. 205.

MAYER. Voyages, t. 2, p. 45. Mazéas. Mathématiques, t. 3, p.

MÉHEGAN. Histoire universelle, t. 2,

MELFORT. (Drummond de) Art

militaire, t. 3, p. 195.

MELON. Commerce, t. 3, p. 109. MENAGE. (Gilles) Élégles, t. 1, p. 160. Etymologie, p. 278.

MENANDRE. Poetes drainatiques, t. r, p. 7.

MENOT. Sermons, t. 1, p. 193.

MERCIER. Comédie, t. 1, p. 142. Elégies, p. 160. Tablean de Paris, t. 3, p. ±33.

Mercure. (le ) Journaux, t. 3,

MERVESIN. Écrits sur la poésie fran-

coise, t. 1, p. 109. MESANGUI. Histoire sacrée, t. 2, p. 54. Vies des saints, p. 79. Doctrine chrétienne, L 3, p. 203.

METASTASIO. Poètes italiens, t. r,

Meusy. (l'abbé de) Religion, t. 3, p. 205.

MEZERAI. Histoire de France, t. 2, p. 129. Histoire de la mère et du fils, p. 161.

METSSIER. Sermons, i. 1, p. 193. MICHEL CERVANTES. Poètes espa-

gnols, t. 1, p. 85. MIGNOT. (l'abbé) Traduction de Quinte-Curce, t. 2, p. 98. Histoire de l'empire ottoman, p. 206.

MILLAR. Politique, 1. 3, p. 72. MILLER. Agriculture, t. 3, p. 188. MILLIN. Histoire naturelle, t. 3, р. 136.

MILLOT. (l'abbé) Traduction de Pope, t. t., p. 93. Traduction, p. 184. Traduction des harangues, p. 188. Histoire générale, 1.2, p. 88. Histoire de France , p. 133. Histeire des Tronbadours, p. 144. Histoire d'Angleterre, p. 180.

MILTON, Paradis perdu, t. 1, p.87.

MIRABAUD. Traduction de l'Arioste, t. 1, p. 70. Traduction du Tasse, p. 74. Système de la nature, t. 3, p. 211. MIRABEAU. (Riquetti) L'ami des

hommes, t. 3, p. 184.

MIRABEAU fils. (Riquetti) Les Lettres-de-cachet, t. 3, p. 232.

MOET. Agriculture, 1. 3, p. 184. MOLIERE. Comédie, 1. 1, p. 134. MOLINIER. Sermons, 1. 1, p. 202. MONCHABLON. Dictionnaire d'antiquité, t. 2, p. 222.

Moncrif. Opéra, t. 1, p. 147. Fables, p. 170. Poésies fugitives, p. 174. Morale, t. 3, p. 214.

MONET. Poèmes ly riques, t. 1, p. 155. MONGAULT. Traduction d'Hérodien, t. 2, p. 124.

Monge. Statique, t. 3, p. 171. Monnier. (le) Astronomie, t. 3,

p. 156. Marine, p. 168. MONNOIE. (la) Ses Œuvres, t. 3,

MONNOIE. (la) Ses Œuvres, t. 3, p. 231.

Monroi. Architecture, t. 3, p. 174. Montague. (mylady) Poètes anglois, t. 1, p. 99. Voyages, t. 2, p. 22. Montaigne. Esprit, t. 3, p. 44.

Essais, p. 213.
MONTALEMBERT. Fortifications, t. 3, p. 199.

MONTESQUIEU. Histoire romaine,

t. 2, p. 117. Son Esprit, t. 3, p. 50. Lettres persanes, p. 60. Esprit des loix, p. 67.

MONTFAUCON. Histoire de France, 1. 2, p. 135.

MONTIGNY. Histoire de l'Allemagne, 1. 2, p. 188.

MONTLUC. Guerres d'Italie, t. 2,

MONTPENSIER. (mademoiselle de)
Mémoires, t. 2, p. 163.

MONVEL. Comédie, t. 1, p. 141. MORÉRI. Dictionnaire historique,

t. 2, p. 215.

MORNAY. Mémoires, t. 2, p. 161.

MORTON. Botanique, t. 3, p. 106.

MOSCHUS. Poètes bucoliques grees,

MOTTEVILLE. (madame de) Mé-

moires historiques, 1.2, p. 164. MOUHY. (de ) Dictionnaire dramatique, t. 3, p. 16.

Moutonnet de Clairfons. Traduction de Sapho et d'Anacréon,
L. 1, p. 9.

MURAT. (madame de) Romans, t.2, p. 235.

MURET. Poètes latins modernes, t. r, p. 60.

MURTADY. Voyages, t. 2, p. 26. MUSSCHENBROECK. Physique, t. 3, p. 120.

N

NADAL. (l'abbé) Histoire des Vestales, 1. 2, p. 120.

NATIVELLE. (Pierre) Architecture, 1. 3, p. 174.

NATTER. (Laurent) Peinture, t. 3, p. 178.

NAVARRE. (la reine de) Contes, t. 2, p. 230.

NECKER. Importance des opinions religieuses, t. 3, p. 207.

NECKER. (madame) Bienfaisance, t. 3, p. 223.

NEMESIEN. Poètes latins, t. r, p. 58.

NEUVILLE. Sermons, t. 1, p. 203. NEVERS (Mémoires du duc de), t. 2,

p. 159. NEW TON. Mathématiques, t. 3, p. 139.

NICERON. (le P.) Histoire des hom-

mes illustres, t. 2, p. 209. Bibliothèque amusante, t. 3, p. 227.

NICOLE Morale, 1.3, p. 205. NICOLLE DE LA CROIX. Géographie, 1.2, p. 8.

NIEUWENTYT. Physique, t. 3, p.

Nivernois. Fables, t. 1, p. 170. Poésies fugitives, p. 173.

Nodor. Traduction de Pétrone, t. 1, p. 55.

NOEL WRAXAL. Voyages, t. 2,

p. 47. NOLLET. (l'abbé) Physique, t. 3, p. 120.

NORDBERG. Histoire de Charles XII, t. 2, p. 201.

NORMANT. Barreau, t. 1, p. 218. NOSTRADAMUS. Écrits sur la poésie françoise, t. 1, p. 109. 0

OLIVET. (l'abbé d') Traduction de la Monnoie, t. r., p. 66. Traduction de Démosthène, p. 185. Traduction de Cicéron, p. 186. Prosodie, p. 257. Langue françoise, p. 274. Pensées de Cicéron, t. 3, p. 51. OLIVIER. Histoire ancienne, t. 2, p. 104. OLIVIER DE SERRES. Agriculture,

t. 3, p. 182. ONSI. (mademoiselle) Romans, t.2,

p. 242.

OPHELLOT DE LA PAUSE. Histoire

romaine, t. 2, p. 124, OSMONT. Dictionnaire typographique, t. 3, p. 15. OSTERVALD. Commerce et calcul, t. 3, p. 112. OTWAY. Poètes dramatiques anglois, ът, <u>р.</u> 98. OVIDE. Poètes latins, t. 1, p. 36. OXENSTIERN (Pensées du comte d'),

1. 3, p. 214.

OZANAM. Mathématiques, t. 3, p. 152. Mécanique, p. 163. OZANNE. Marine, t. 3, p. 169.

P

PACAUD. Sermons, t. 1, p. 201. PAGÈS. Voyages, t. 2, p. 16. PAGI. (l'abbé) Histoire universelle, t. 2, p. 103.

PALAPRAT. Comédie, t. 1, p. 139. Palfin. Anatomie, t. 3, p. 87.

Palissot. Poésie, t. 1, p. 122. Comédie, p. 139. Histoire romaine, 1. 2, p. 116. Nécrologe des hommes célèbres, p. 212.

PALLADIO. Architecture, t. 3, p. 173. PALLAS. Voyages, t. 2, p. 24. Bo-

PALLAVICIN. Histoire des conciles,

1. 2, p. 71. PANCKOUCKE. Traduction de Lucrece, t. 1, p. 19. Traduction de l'Arioste, p. 71. Grammaire, p. 254.

PANNARD. Opéra, t. 1, p. 148. PAPON. (le P.) Rhétorique, t. 1,

p. 239. PARFAIT. (les frères) Théâtre, t. 1, p. 110.

PARFAIT, D'ABQUERBE et LERIS,

Théâtre, t. 1, p. 111. PARMENTIER. Agriculture, t. 3, р. 189.

PARNELL. Poètes anglois, t. 1, p. 99. PARNY. Polisies fugitives, t. 1, p. 175. PASCAL. Ses Lettres provinciales, t. 3, p. 58. Mathématiques, p. 141. Ses Pensées, p. 204 et 2:4.

PASTORET. Les Moralistes, t. 3, p. 220.

PATOUILLET. (le P.) Histoire des hérésies, 1. 2, p. 65.

PATRU. Barreau, t. 1, p. 215.

PATULLO. Agriculture, t. 3, p. 189. PAUL. (labbe) Traduction de Velleius Paterculus, t. 2, p. 112.

PAUL. Chirurgie, t. 3, p. 89. Phy-

sique, p. 125. PAULET. Agriculture, t. 3, p. 191. PAULIAN. (le P.) Dictionnaire de physique, t. 3, p. to.

PAULMY. (le marquis de) Mélauges,

t. 3, p. 232.

PAW. Voyages, t. 2, p. 34:

PECQUET. Traduction de Sannazar, t. 1, p. 72. Traduction du Tasse, p. 76. Traduction de Guarini,

P. 77. PEDRO CALDERON DE LA BARCA.

Poètes espagnols, t. 1, p. 33.
PELLEGRIN. (l'abbé) Traduction
d'Horace, t. 1, p. 35. Opéra, p. 146.
PELLOUTIER. Histoire des Celtes, t. 2, p. 134.

PERAU. (l'abbé) Hommes illustres de la France, 1. 2, p. 169.

Perefixe. Histoire de Henri IV, t. 2, p. 15t.

PÉRICLES. Orateurs, t. t, p. 182. PERNETTY. (dom) Voyages, t. 2, p. 30. Dictionnaire de peinture, t. 3, p. 18. Dictionnaire mythohermétique, p. 18. Traduction de Wolf, p. 148.

PERRAULT. (Charles) Mémoires, 1. 2, p. 166. Vies de quelques grands hommes de France, p. 168. Perrault. (Claude) Architecture, t. 3, p. 172. PERRAULT. (Pierre) Traduction de Tassoni, t. 1, p. 80. Perrier. (les freres) Mécanique, t. 3, p. 164. Perse. Poètes latins, t. 1, p. 46. PERUSSAULT. Sermons, t. 1, p. 203. Petit. Anatomic, t. 3, p. 87.
Peton. (l'abbé) Traduction du P.
della Torre, t. 3, p. 132. PÉTRARQUE. Postes italiens, t. 1, PETRONE. Poètes latins, t. 1, p. 53.

PEZAY. Traduction de Catulle, t. 1, p. 21. Traduction de Tibulle, p. 44. Poésies, p. 121. Voyages, t. 2, р. 36. PEZENAS. Mécanique, t. 3, p. 168.

PEZRON. Histoire sacrée, t. 2, p. 54. PEFFEL Histoire du droit public

de l'Allemagne, t. 2, p. 188. PHEDRE. Poètes latins, t. 1, p. 45. PHILIPS: Poètes anglois, t. 1, p. 96. PIERRE LE PESANT DE BOIS-GUIL-LEBERT. Traduction de Dion Cas-Shirs, t. 2, p. 110.

PIGANIOL DE LA FORCE. Voyages, t. 2, p. 36. Description de Paris, р. т39.

Piis. Poésie, t. r, p. 175-

PINDARE. Poètes lyriques, t. 1, p. 10. PINGERON. Architecture, t. 3, p. 176.

Pingré. Astronomie, t. 3, p. 161. Pinon. Tragédie, t. 1, p. 130. Comédie, p. 136.

PLAUTE. Po tes latins; t. 1, p. 12. PLINE. Orateurs, t. 1, p. 190.

PLUMIER. (le P.) Botanique, t. 3, p. 107. Mécanique, p. 164. Pruduer. (l'ablé) Histoire des hé-

résies, t. 2, p. 60. PLUTARQUE. Vies des hommes il-

lustres, t. 2, p. 97. POCOCKE. Voyages, t. 2, p. 23.

POETES TRAGIQUES (l'Esprisdes), t. 3, p. 54.

Poinsiner de Sivry. Traduction de Sapho et d'Anacréon , t. 1 , p. 9. Poinsinet. Comédie, t. 1, p. 140. Poissonnier Desperrières. Anatomie, t. 3, p. 87.

POLIGNAC. Poètes latins modernes, t. 1, p. 66.

POLYBE. Histoire aucienne, t. 2, p. 96. Art de la guerre, 1.3, p. 193. POMÉRET. Poetes anglois, t. 1. p. 99. Pons. (de Verdun) Epigrammies, t. τ, ρ. 163.

POPE. Poetes anglois, t. 1, p. 91. PORTAL. Anatomic, t. 3, p. 87. POTAIN. Architecture, t. 3, p. 174. POUILLI. Vie du chancelier de l'Hôpital, t. 2, p. 160.

Poule. (l'abbé) Sermons, t. 1, p.

Poullin de Lumina. Mours des François, 1.2, p. 134.

Pourin. (l'abbé) Traduction de Santeuil, t. 1, p. 62.

PRAULT. Esprit de Hemi IV, t. 2, p. 152.

Préron. (Philippe de) Journaux littérnires, t. 3, p. 34. Prévôt. (l'abbé) Traduction de

Phèdre, t. 1, p. 45. Pnévôt. (l'abbé le) Panégyriques,

t. r., p. 211.

PRÉVÔT. (l'abbé) Voyages, t. 2, p. 12. Voyage en Amérique, p. 29. Histoire de la vie de Cicéron, p. 120. Traduction de Hume, p. 179. Histoire de Guillaume le Conquérant, p. 183. Romans, p. 244. Ses Pensées, t. 3, p. 49.

PRIDEAUX. Histoire sacrée, t. 27,

PRIOR. Poètes anglois, t. 1, p. 99. PRIVAT DE FONTANTLLES. Poetes épiques françois, t. 1, p. 120. 🦽 PROCOPE. Histoire des empereurs

romains, t. 2, p. 124-PROPERCE. Poètes latins, t. 1, p. 43. PRUSSE. (le roi de) Mémoires de Brandebourg, t. 2, p. 188. L'Anti-

Machiavel, t. 3, p. 70. PUBLIUS SYRUS. Poetes latins, to

1, p. 21.

PUFENDORFF. Histoire universelle, 1. 2, p. 86. Politique, t. 3, p. 66. Puisieux. (madame de) Romans,

t. 2, p. 240. PULCI. Poètes italiens, t. 1, p. 73. Puysegur. (le maréchal) Art de la guerre, t. 3, p. 195.

Q

QUERLON. Voyages, t. 2, p. 12. QUIEN DE LA NEUFVILLE. (le) Histoire des dauphins de France, t. 2, p. 158. QUILLET. Poètes latins modernes, t. 1, p. 62.

Quinault. Comédie, t. 1, p. 136. Opéra, p. 145. QUINTE-CURGE. Histoire ancienne, t. 2, p. 98. QUINTILIEN. Rhétorique, t t; pa

 $\mathbf{R}$ 

RABELAIS. Romans, t. 2, p. 229. Facéties, t. 3, p. 225.

RABUTIN. Commentaires sur · les guerres de 1551, etc., t. 2, p. 156. RACINE. Tragédie, t. 1, p. 126. Poèmes lyriques, p. 154. Epigrammes, p. 163. Lettres, t. 3, p. 63.

RACINE fils. Traduction de Milton, t. τ, p. 89. Poèmes, p. 156.

RACINE. (l'abbé | Histoire ecclésias-

tique, t. 2, p. 56. RAMEAU. Mélodie, t. 3, p. 148.

RAMOND. Voyages, t. 2, p. 37. RAMSAY. Romans épiques, t. 1, p. 124. Histoire de Conde et de

Turenne, t. 2, p. 164.
RAPIN. (le P.) Art pocique, t. 1,
p. 177. Rhétorique, p. 236. Art oratoire, p. 241. Att d'écrire l'histoire, 1.2, p. 6..

RAPIN THOYRAS. Histoire d'Angle-

terre, t. 2, p. 178. RAUCOURT. (mademoiselle) Comédie,

t. 1, p. 143. RAULIN. Sermons, t. 1, p. 194. RAYNAL. Histoire philosophique, t. 2, p. 33. Histoire du stadhoudérat, p. 177. Histoire du parlement d'An-

gleterre, p. 181. REAL. (de) Polinque, t. 3, p. 71. RÉAUMUR. Histoire naturelle, t. 3, p. 129.

REBOULET. Histoire de Louis XIV, t. 2, p. 153.

REGNARD. Comédie, t. 1, p. 135. REGNAULT. (le P.) Physique, t. 3, p. 121.

REGNIER- Satyres, t. 1, p. 15c. REGNIER-DESMARAIS. Traduction de Sapho et d'Anacréon, t. 1, p.9. Grammaire, p. 250.

RÉMOND DE SAINTE-ALBINE,

Déclamation, t. r, p. 249. RENNEFORT. Voyages, t. 2, p. 27. RESNEL. (l'abbé de ) Traduction de

Pope, t. 1, p. 92. RESTAUT. Grammaire, t. 1, p. 251. Orthographe , p. 255.

RETIF DE LA BRETONNE. Romans, t. 2, p. 256.

RETZ. (le cardinal de) Mémoires, t. 2, p. 163.

RHULTERES. Poésie, t. 1, p. 158. RICARD. Commerce, t. 3, p. 109. RICCOBONI. Déclamation, t. 1, p.

Riccoboni. (madame) Romans,

t. 2, p. 240. RICHARD. (l'abbé) Voyages, t. 2, p. 40. Histoire naturelle, t. 3,

р. 133. RICHARD, avocat. Ouvrages sur la chaire, t. r, p. 213. RICHARD. (le P.) Histoire des conci-

les, t. 2, p. 69. Dictionnaire ecclésiastique, i. 3, p. 18.

RICHARDSON. Roinans, t. 2, p. 247. RIGHELET. Traduction de Metas-

tasio, t. 1, p. 82. RICHELET. Grammaire, t. 1, p. 261.

RICHER. Fables, t. 1, p. 168. RICHER. Barreau, t. 1, p. 220. RIDEREAU. Mécanique, t.3, p. 165. RISBECK. Voyages, 1. 2, p. 45.

RIVARD. Mathématiques, t. 3, p. 145. RIVERY. Lettres d'une société, t.3, p. 234.

RIVET et CLÉMENCET. (doms) Histoire littéraire de la France, t.2, p. 210.

ROBERT. (madame) Romans, t. 2, p. 239.

ROBERT. Géographie, t. 2, p. 9.
ROBERT. Voyages, t. 2, p. 45.
ROBERTSON. Histoire de Charles-Quint, t. 2, p. 172. Histoire d'E-cosse, p. 185.

ROCHEFORT. Traduction d'Homère,

ROCHEFOUCAULD. (la) Mémoires, t. 2, p. 163. Morale, t. 3, p. 212. ROCHE-GUILHEM. (mademoiselle de la) Romans, t. 2, p. 231.

ROCHON DE CHABANNE. Comédie,

t. r, p. 142.

ROCHES DE PARTHENAY. (des) Histoire du Danemarck, t. 2, p. 199. ROGER DE PILES. Traduction, t. 1, p. 61.

RÔGER SCHABOL. Agriculture, t. 3,

р. 185.

ROHAN. (le due de ) Mémoires, t. 2, p. 162. Art militaire, t. 3, p. 200. ROI. Opéra, t. 1, p. 146.

ROLLIN. Art poétique, t. 1, p. 178. Rhétorique, p. 235. Histoire an-

cienne, î. 2, p. 101.

ROLLIN et CREVIER. Histoire romaine, t. 2, p. 113. ROMAN. (l'abbé) Poésie, t. 1, p. 157. RONDONNEAU. Hospices, t. 3, p. 222.

RONSARD. Poèmes lyriques, t. 1, p. 152.

RONSIN. Tragédie, t. t, p. 133. ROSIER. (l'abbé) Agriculture, t. 3,

ROSSET. Poèmes, t. t, p. 158.

ROUBAUD. Synonymes, t. 1, p. 260.

Histoire universelle, t. 2, p. 87.

ROUCHER. Poésie, t. 1, p. 157.

ROUSSEAU. (J.-B.) Satyres, t. 1,
p. 151. Poemes lyriques, p. 152.

Epîtres, p. 158. Epigrammes, p.
163. Poésies fugitives, p. 172. Ses
Lettres, t. 3, p. 63.

ROUSSEAU. (J.-J.) Opéra, t. 1, p. 147. Romans, t. 2, p. 247. Politique, t. 3, p. 74. Botanique, p. 107. Émile, p. 208.

RUCCELLAI. Poetes italiens, t. 1, p. 71.

RUELLE. Commerce, t. 3, p. 110. RUINART. Histoire ecclésiastique, t. 2, p. 50.

RYER. (du) Traduction, t. 1, p. 186.

S

SABATIER. (l'abbé) Poemes lyriques, t. 1, p. 154. Les trois siecles de la littérature françoise, t. 2, p. 213.

SABATIER DE CASTRES. Art poétique, it. 1, p. 179.

tique, it. 1, p. 179.

SABBATHIER. Dictionnaire des auteurs classiques, t. 3, p. 15.

SABLIER. Variétés curieuses et amusantés, 1.3, p. 234.

SACY. Traduction de Térence, t. 1, pp. 16. Traduction de Phèdre, p. 45. Traduction des poètes latius, p. 59. La Bible, t. 3, p. 203.

La Bible, t. 3, p. 203.

SAGY, avocate Traduction de Pline,
t. 1, p. 191. Barreau, p. 216.

SADE. (l'abbé de ) Poètes italiens, t. 1, p. 68.

SAGE. Minéralogie, t. 3, p. 98. Agriculture, t. 3, p. 186.

Agriculture, t. 3, p. 186. SAINT-AMAND. Poètes épiques fran-

SAINT-ANGE. Traduction d'Ovide,

SAINT-AUEIN. (madame de) Romans, t. 2, p. 241. SAINT-AULON. Voyages, t. 2, p.

27.

SAINT-CHAMOND. (madame de)
Romans, t. 2, p. 242.
SAINT-ÉVREMONT. Esprit, t. 3,

p. 46. SAINT-FOIX. Comédie, t. 1, p. 138.

Essais historiques sur Paris, t. 2, p. 140. Romans, p. 246.

SAINT-GELAIS. Epigrammes, t. 1, p. 162.

SAINT-LAMBERT. Imitation de Thompson, t. 1, p. 96. Poèmes, p. 157. Présies fugitives, p. 174. SAINT-MARC. Histoire d'Italie, t. 2,

p. 189. SAINT-PAVIN. Épigrammes, t. 1, p. 163.

SAINT-PERAVY. Agriculture, t. 3, p. 184.

SAINT-PHALIER. (mademoiselle de )
Romans, t. 2, p. 241.

SAINT-PIERRE. (l'abbé de ) Art oratoire, t. 1, p. 245. SAINT-REAL. Art d'écrire l'histoire, t. 2, p. 7. Esprit, t. 3, p. 47. Saint-Remi. (l'abbé de) Traduction de Virgile, t. 1, p. 27. SAINT-REMI. Art de la guerre, t. 3, p. 196. SAINT - VAST. (mademoiselle de) Esprit de Sully, t. 3, p. 44. SAINTE-PALAYE. (de) Histoire des Troubadours , t. 2 , p. 142. Salivet. Mécanique, t. 3, p. 164. SALLO. Journaux littéraires, t. 3, SALLUSTE. Harangues, t. 1, p. 188. Histoire romaine, t. 2, p. 106. SANADON. (le P.) Traduction d'Horace, t. 1, p. 34. Poètes latius modernes, t. 1, p. 65. SANLECQUE. Déclamation, t. 1, p. 247. SANNAZAR. Poètes italiens, t. 1, p. 71. SANTEUIL. Poètes latins modernes, t. 1, p. 61. SAPHO. Poètes lyriques, t. 1, p. 8. SARBIEWSKI. Poètes latins modernes, t. 1, p. 61. SARCEY FURETIÈRES. Agriculture, t. 3, p. 186. SAURI. Mathématiques, t. 3, p. 146. SAURIN. (l'abbé) Traduction de Sauteuil, t. 1, p. 62.

SAURIN. Tragédie, t. 1, p. 131. Comédie, p. 141.

SAURIN. Sermons, t. 1, p. 206. SAURIN, ROCQUES et BEAUSOBRE. Histoire sacrée, t. 2, p. 53.

SAUTEL. Poètes latins modernes, t. I, p. 61.

SAUVAGES. Agriculture, t. 3, p. 189. SAUVAL. Histoire des antiquités de Paris, t. 2, p. 139.

Sauvigny. Comédie, t. 1, p. 140. Poèmes, p. 157. SAVARY. Voyages, t. 2, p. 28.

SAVARY. (Jacques) Commerce, t. 3, р. 108.

SAVERIEN. Histoire ancienne, t. 2, p. 102. Dictionnaire historique et physique, t. 3, p. 8. Dictionnaire de marine, ibidem. Mathématiques, p. 143. Marine, p. 169.

SAVOIE (Méthode pour apprendre Phistoire de la ), t. 2, p. 197.

SAXE. (Maurice, comte de ) Art militaire , t. 3 , p. 194. Scamozzi. Architecture, 1.3, p. 173. SCARRON. L'Enéide travestie, t. 1, p. 30. Schombert. Précis du droit romain,

t. 3, p. <sub>7</sub>8. Scudery. Po tes épiques françois, t. 1, p. 115. Romans, t. 2, p. 228. Scudéry. (Esprit de mademoiselle) t. 3, p. 47

SÉDAINE. Comédie, t. r, p. 1401 Épîtres, p. 159. SEGAUD. Sermons, t. 1, p. 203.

SEGRAIS, Traduction de Virgile, t. t, p. 28. Eglogues, p. 148. SEGUI. (l'abbé) Panégyriques, t. 1,

p. 211. SLLIS. Traduction de Perse, t. 1, p. 47. SENAULT. Sermons, t. 1, p. 197. SENEBIER. Commerce, t. 3, p. 111.

SENECTAIRE. (mademoiselle de ) Romans, t. 2, p. 235.

SÉNEQUE. Poètes latins, t.1, p. 52. Orateurs, p. 189. Ses morceaux choisis, t. 3, p. 52.
SERAN DE LA TOUR. Art poétique,

t. 1, p. 179. Histoire ancienne, t. 2, p. 103. Histoire romaine, p. 120. SERRE. (l'abbé de la ) Poèmes, t. r, p. 157.

SERVAN. Barreau, t. 1, p. 219. Dis сонгя, т. 3, р. 80.

SEURRE. (le ) Romans, t. 2, p. 225. SEVIGNE. (madame de ) Lettres, t. 3, p. 59.

SHAKESPEAR. Poetes tragiques auglois, t. r, p. 96.

SHAW. Chimie, t. 3, p. 95. SIDRONIUS HOSSCH. Poètes latins

modernes, t. t, p. 61.

SIEUVE. Agriculture, t. 3, p. 186. SIGAUD DE LA FOND. Physique, t. 3, p. 125.

Silhouette. Traduction de Pope,

t. 1, p. 92. SILIUS ITALICUS. Poètes latins, 1. 1, p. 57.

SIMPSON. Mathématiques, t. 3, p. 148. SMITH. Commerce, t. 3, p. 111.

SMOLETT. Histoire d'Augleterre, t. 2, p. 178. Soanen. Sermons, t. 1, p. 200.

Société d'agriculture de Paris, t. 3, p. 188.

SOLIER. Histoire du calvinisme, t. 2, SOLIGNAC. Histoire de Pologne, t. 2, p. 202. Sonnerat. Voyages, t. 2, p. 28. SOPHOCLE. Poètes dramatiques, 1. r, p. 6. Sourdeac. Opéra, t. 1, p. 144. SPALLANZANI. Voyages, t. 2, p. SPECTATEUR FRANÇOIS, (le) 1.3, p. 36., 1 SPENCER. Poètes anglois, t. 1, p. 99. Spon. Histoire de Genève, t. 2, P- 197. STAAL (Mémoires de madame de), t. 2, p. 167. STACE. Poètes latins, t. 1, p. 57. STEELE. Poètes anglois, t. 1, p. 98.

STERN. Romans, t. 2, p. 248. STONE. Mathématiques, i. 3, p. 142. STRADA. Histoire de Hollande, t.2, p. 176. STRUTT. Angleterre ancienne, t. 2, р. ∗86. SUARD. Traduction de l'histoire de Charles-Quint, t. 2, p. 173. SUARD et ARNAUD. Journaux littéraires, t. 3, p. 33. SUE. Chirurgie, t. 3, p. 89. SUETONE. Histoire romaine, t. 2, р. т23. SULLY (Mémoires de), t. 2, p. 160. SURGI. Voyages, 1. 2, p. 13. SWIFT. Poetes anglois, t. 1, p. 99. Romans, t. 2, p. 253. Facéties, t. 3, p. 226. SYMMAQUE. Orateurs, t. 1, p. 192.

 $\mathbf{T}$ 

 ${f T}$ ableau de l'empire Germa-NIQUE, 1. 2, p. 187. TACITE. Harangues, t. 1, p. 188. Histoire des empereurs romains, t. 2, p. 121. TAILHIE. (l'abbé) Histoire ancienne, t. 2, p. 101. Histoire romaine, p. 115. Histoire de Louis XII, p. 149. TARGE. Histoire d'Italie, 1.2, p. 191. Traduction de l'histoire d'Angleterre, p. 178. TARTERON. (le P.) Traduction d Horace, t. 1, p. 33. Traduction de Perse, p. 47. Traduction de Juvénal, p. 48. TASSE. (le) Poètes italiens, t. 1, p. 73. TASSONI. Poètes italiens, t. 1, p. 80. TAVERNIER. Voyages, t. 2, p. 17. TENCIN. (madame de ) Romans, t. 2, p. 236. TENIERS. Peinture, t. 3, p. 178. TENON. Hépitaux, t. 3, p. 222. TERRASSON. (l'abbé) Romans épiques, t. 1, p. 124. Traduction de Diodore de Sicile, 1.2, p. 82. Schos, t. 3, p. 219. TERRASSON. (le P.) Sermons, t. 1, p. 201. TERRASSON. (Matthien) Barreau, t. 1, p. 216. TERENCE. Poètes latins, t. 1, p. 15.

TESSIER. Agriculture, t. 3, p. 191. TESTAMENS POLITIQUES, t. 3, p. 70. THÉOCRITE. Poètes bucoliques grecs, t. r, p. 11. THÉODORE DE BÈZE. Poètes latins modernes . t. 1 . p. 60. Thespis. Poètes dramatiques, t. 1, Тнеуелот. (Melchisédech) Yoyages, t. 2, p. 18. Thibouville. Romans, t. 2, p. 2≟3**.** Тиговт. Ме́сапіque, т. 3, р. 165. THOMAS. Poètes épiques françois, t. 1, p. 120. Epîtres, p. 159. Eloges académiques, p. 225. Melanges, t. 3, p. 230. THOMAS A KEMPIS. Imitation de Jésus-Christ, t. 3, p. 205. **Т**ном**і**м. Ме́сапіque, т. 3, р. 163. Thompson. Poetes angleis, t. 1, THOU. (de) Histoire universelle, t. 2, p. 86. Histoire de France, t. 2, р. 150. THUCYDIDE. Histoire ancienne, t. 2, p. 94. THUILLIER. Histoire ancienne, t. 2, THUMMEL. Poètes allemands, t. 1, р. 105.

TIBULLE. Poètes latins, t. r. p. 42. TILLEMONT. Histoire ecclésiastique, 1. 2, p. 59. Histoire des empereurs romains, p. 125.

TILLOTSON. Sermons, t. 1, p. 2c6. TISSOT. Medecine, t. 3, p. 65.

TITE-LIVE. Harangues, t. 1, p. 188. Histoire romaine, 1. 2, p. 110. TITON DU TILLET. Écrits sur la poésie françoise, t. 1, p. 112.

TORCHE. (l'abbé de) Traduction de Guariui, t. 1, p. 77.

Torcy. Mémoires, 1. 2, p. 165. Torne. Sermons, t. 1, p. 205.

Tourest. Traduction, t. 1, p. 184. Tourne fort. Voyages, 1.2, p. 19. Botanique, t. 3, p. 100.
TOURNEUR. (le) Traduction d'Her-

vey, 1. 1, p.95. Traduction d'Young, ibidem. Traduction de Shakespear,

p. 96. Touron. Voyages, t. 2, p. 29. Toussaint. Les Mœurs, t.3, p. 219. Touzac. Art de la guerre, t. 3, p. 195. TRESSAN. (le comte de) Poésies sugitives, t. 1, p. 174. Œuvres diverses, t. 3, p. 231.

TREUIL. (du) Sermons, t. 1, p. 201. Trevoux ( Dictionuaire de ), t. 1, p. 263. (Journal de), t. 3, p. 26. TRICALET. Écrits ecclésiastiques, t. 2, p. 67.

Trissin. Poètes italiens, t. 1, p. 72. Trochereau. Traduction de Pomfret, t. 1, p. 99.

TROGUE POMPEE. Histoire univer-

selle, 1. 2, p. 82. Trubler. (l'abbé) Panégyriques, t. 1, p. 211. Art oratoire, p. 244. Essais de morale, 1. 3, p. 214. TSCHUDI. Agriculture, t. 3, p. 185. TURBILLY. Agriculture, t. 3, p.

Turenne (Mémoires de), t. 3, p.

TURGOT. Histoire naturelle, t. 3, р. т35.

Turpin. Voyages, t. 2, p. 22. Vie du grand Condé, p. 165. Le Plutarque françois, p. 169.

TURPIN-CRISSE. Art de la guerre, t. 3, p. 194. TURSELIN. Histoire universelle, t. 2,

р. 83.

U

ULLOA. (dom) Voyages, t. 2, URFÉ. (d') Romans, t. 2, p. p. 34. 228.

V A D É. Opéra, t. 1, p. 148. VAILLANT. (le ) Voyages, t. 2, p. 28. Vaillant. Botanique, t. 3, p. 106. Vaissette. Géographie, t. 2, p. 9. VALERIUS FLACCUS. Poetes latins, t. r, p. 57.

VALLART. (l'abbé) Traduction de Cornelius Nepos, 1. 2. p. 111. VALMONT DE BOMARE. Dictionnaire d'histoire naturelle, t. 3, p.

10. Histoire naturelle, p. 129. VANDERMONDE. Dictionnaire santé, t. 3. p. 19.

VANIERE. Poetes latins modernes, 1. r, p. 64.

VANSLEE. Voyages, t. 2, p. 27. VASSOR. (le) Histoire de Louis XIII, L 2, p. 152.

VATEL. Politique, t. 3, p. 74. VAUBAN. Fortifications, t. 3, p. 198-VAUGELAS. Langue françoise, t. 1 . p. 269. Traduction de Quinte-Curce, t-2, p. 98. VAUGENEY. Agriculture, t. 3, p. 7,87. VAUVENARGUES. Œuvres de moz rale, t. 3, p. 219.

VEGECE, Art de la guerre, t. 3, p. 193. VELLEIUS PATERCULUS. Histoice.

romaine, t. 2, p. 112. VELLI. (l'abbé) Histoire de France, t. 2 , p. 131.

VENTENAT. Botanique, t. 3, p. 105. VERTEUIL. (l'abbe de ) Troduction d'Aulu-Gelle, 1. 2, p. 99.

VERTEUIL et SABATIER. Morale, ı. 3, p. 2ւ6**.** 

VERTOT. (l'abbé de ) Histoire des ordres religieux et militaires, t. 2, p. 77. Histoire romaine, p. 115. Révolutions de Portugal, p. 175. Histoire des révolutions de Suède, p. 201.

VICAT. Botanique, t. 3, p. 105. VICQ-D'AZIR. Eloges académiques, t. 1, p. 225. Médecine, t. 3, p. 89-VIE DĖS PĖRES, DES MARTYRS, et AUTRES SAINTS, traduite de l'anglois, t. 2, p. 79. VIEILLE-VILLE. (la) Histoire de

plusieurs rois de France, 1.2, p. 158. VIGEE. Comédie, t. 1, p. 144.

VIGNOLE. Architecture, 1.3, p. 174. VILLARS. (madame de) Voyages, t. 2, p. 43.

VILLARS (Mémoires du maréchal de), 1.2, p. 167.

VILLARS. Botanique, t. 3, p. 105. VILLEDIEU. (madame de) Romans, L 2, p. 231.

VILLE-HARDOUIN. Histoire de Constantinople, t. 2, p. 128.

VILLENEUVE. (madame de ) Romans, 1.2, p. 237. VILLEROY (Mémoires de M. de),

t. 2, p. 160. VILLON. Poésics fugitives, f. 1,

p. 171. VINCENT DE BEAUVAIS. Histoire universelle, t. 2, p. 82.

VIRGILE. Poètes latins, t. 1, p. 22.

VIRLOYS. Dictionnaire d'architecture militaire et navale, t. 3, p. 7. Visclede. (la) Poèmes lyriques,

t. r., p. 153.

VITRUVE. Architecture, 1.3, p. 172. VITTORIO SIRI. Histoire générale, 1. 2, p. 91. Ancedotes sur le règne de Louis XIII, I. 2, p. 162.

VOCABULAIRE. Dictionnaires, t. 1, p. 263.

Voisenon. (l'abbé) Opéra, t. 1, p. 148. Poćsies fugitivės , p. 174. Romans, 1. 2, p. 253.

VOLTAIRE. Histoire universelle, t. 1, p. 84. Poètes épiques françois, p. 117. Tragédie, p. 128. Comédie, p. 137. Opéra, p. 146. Poèmes lyriques, p. 155. Poèmes didactiques, p. 156. Epîtres, p. 158. Poésics fugitives, p. 172. Siècle de Louis XIV, t. 2, p. 154. Annales de l'empire germanique, p. 188. Histoire du czar Pierre I, p. 199. Histoire de Charles XII, p. 201. Romans, p. 246. Ses Lettres, t. 3, p. 62.

Vosgien. Géographie, 1. 2, p. 10. VOYAGE PITTORESQUE ET SEN-TIMENTAL EN FRANCE, 1.2,

p. 37.

VOYAGE DE FRANCE, HISTORI-QUE, GÉOGRAPHIQUE ET CU-RIEUX, t. 2, p. 37.

VOYAGE DE DEUX FRANÇOIS DANS LE NORD DE L'EUROPE, t. 2, p. 47.

W

WAILLY. Grammaire, t. 1, p. 252. WALLER. Poètes anglois, 1. 1, p. 99. Walsh. Poètes anglois, 1. 1, p. 99. WATELET. Poèmes didactiques, t. r, р. 156. WATELY. Architecture, t. 3, p. 175. WICHERLEY. Poètes dramatiques anglois, t. r, p. 98. WILLIAM COXE. Voyages, 1. 2, p. 45. Voyage dans le nord de l'Europe, p. 47. William Gilpin. Voyages, t. 2, p. 45. WILMOT. Poètes anglois, t. 1, p. 96. WINSLOW. Anatomic, t. 3, p. 86. Wolf. Politique, t. 3, p. 66. Ma-

thématiques , p. 148. Woodes Rogers. Voyages, t. 2,

р. 15.

 $\mathbf{X}$ 

XENOPHON. Histoire universelle, t. 2, p. 95.

 $\mathbf{Y}$ 

YART. (l'abbé) Traduction de Prior, Young. Poètes anglois, L. r., p. 15.

 $\mathbf{Z}$ 

ZACHARIE. Poètes épiques allemands, t. t, p. too. Zosime. Histoire des empereurs romains, t. 2, p. 124.
ZUR LAUBEN. (le haron de) Histoire
militaire des Suisses, t. 2, p. 195.

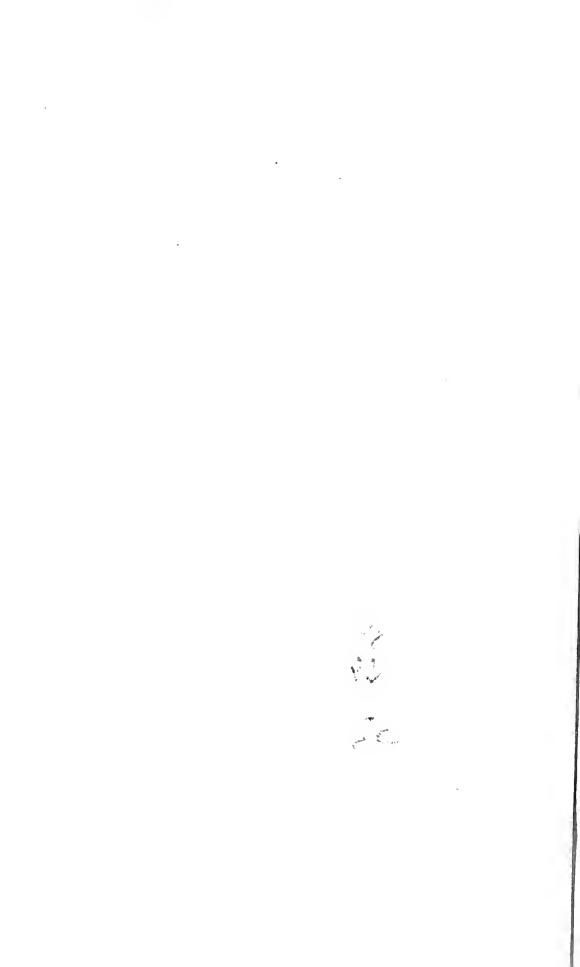









Z 1003 N897 1798 T.3 C.1 ROBA

